

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

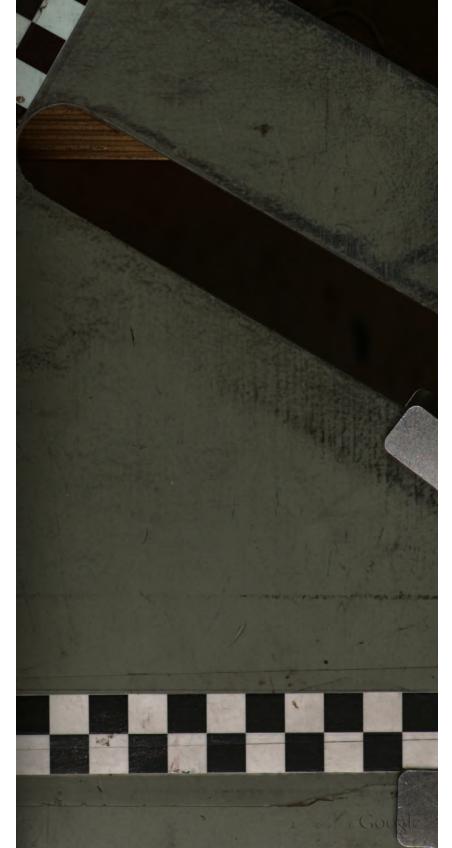

SA 5238,30

3272



•

Digitized by Google

Poyage.

Tous les exemplaires non revêtus de la signaturé de l'Auteur, seront saisis.



- « Peut avoir beaucoup retenu. »

  LA FONTAINE.
- « Curiosity is a permanent and certain
- « Characteristic of a vigerous intellect. » Johnson.

## VIVACE

٠,

### 2、秦州,李家林一直直接的李门。

ACTION TANGERS OF THE BYTCHOUSE.

870 4 11

o si je

CO MARKET BEING

The second of th

TOS A Compartie on



1 3 X 2

THE STATE OF THE S

# VOYAGE A BUÉMOS-ATRES

RT

## A PORTO-ALÈGRE,

PAR

LA BANDA-ORIENTAL, LES MISSIONS D'URUGUAY ET LA PROVINCE DE RIO-GRANDE-DO-SUL.

(DE 1830 A 1834.)

Suivi de

### CONSIDÉRATIONS

Sur l'état du Commerce Prançais à l'extérieur, et principalement au Brésil et au Rio-de-la-Plata.

Dévié au Commerce du Laure.



#### HAVRE.

IMPRIMERIE DE J. MORLENT, PLACE DE LA COMÉDIE.

——
1835.

3342.29 SA 5238.30

37/7

### A Messieurs

### BHALDOORN BHA

COMPOSANT LE COMMERCE DU HAVRE.

Comme une manifestation ostensible, et non éguivoque, des vœux de l'auteur pour leur prosperité, à taquelle sont intimement liées celle du Havee, de notre industrie et de nos manufactures.

Leur wes-humble et très-obeissant Serviteur,

Axsène Isabelle.

### INTRODUCTION.

J'ai toujours eu un penchant irrésistible pour les voyages, aussi j'en ai dévoré un grand nombre, à commencer par les Gulliver's travels jusqu'au Voyage pittoresque autour du Monde.

Ces lectures ne pouvaient manquer de faire naître en moi le désir de voyager : notez en outre que je suis curieux à l'excès!....

Je faisais ces aveux naïfs à l'un de nos savans les plus spirituels qui a fait une étude approfondie de la phroenologie et de la physiognomonie, ces sciences si célèbres des Gall, des Lavater et des Porta. - Il me répondit en souriant : « Je n'avais pas besoin de cette confidence pour connaître vos penchans et la prédominance de votre esprit; lors-même que vous voudriez dissimuler, vous avez trois bosses au front qui vous trahiraient. » — Je partis, bien involontairement d'un éclat de rire; mais le savant phroenologiste, sans se déconcerter, reprit avec plus de sérieux. — « Ce n'est point une plaisanterie! Vous avez, d'abord, la bosse de la mémoire des faits, de la curiosité et de l'aptitude à vous instruire; puis celles de la mémoire des lieux, de l'amour des voyages et du changement. Ce sont des proéminences qui indiquent, à ne pas s'y méprendre, le siége et la prédominance des différentes facultés et aptitudes de votre esprit. J'ajouterai qu'elles vous tyranisent, qu'elles exercent une influence irrésistible sur votre volonté et qu'il était écrit

là, dans les replis de votre cerveau, et non dans le Ciel, que vous voyageriez. » — Vous croyez donc au système du docteur Gall?....
— Certes j'y crois! et comment n'y croirais-je pas? puisque les aveux que vous venez de me faire viennent confirmer l'opinion que je m'étais formée de vous?... Allez, vous êtes une colonne vivante ajoutée au monument de la gloire de Gall! »

Donc je suis né curieux et cette curiosité m'a porté à voyager. Comme on paraissait me faire un crime de cette prédominance de mon esprit, je voulus en avoir la conscience nette; je me mis à rechercher quelle avait été l'opinion des philosophes et des moralistes sur ce point : j'avoue que je fus peu flatté de cette pensée de Pascal : « La curiosité n'est que vanité. Le plus souvent on ne veut savoir que pour en parler. » — C'est je crois une sentence qui manque de justesse, une définition trop absolue; elle est en désaccord avec la raison et la tendance de l'esprit humain; et, d'ailleurs, ne doit-on pas distinguer les penchans qui viennent de la nature, de ceux qui viennent de l'opinion?

<sup>1</sup> Voyez la note A.

Pascal, ou a feint de l'ignorer, ce qui serait une perfidie, ou ne le savait pas, ce qui serait pardonnable. Rousseau vint rétablir le calme dans mon âme, en donnant un but plus noble à la passion qui me dominait; au livre us d'Émile je trouvai ce baume consolateur:

« Il est une ardeur de savoir qui n'est fondée que sur le désir d'être estimé savant; mais il en est une autre qui naît d'une curiosité naturelle pour tout ce qui peut l'intéresser de près ou de loin. Le désir inné du bien-être, l'impossibilité de contenter pleinement ce désir, lui font rechercher sans cesse de nouveaux moyens d'y contribuer. Tel est le premier principe de la curiosité; principe naturel au cœur humain, mais dont le développement ne se fait qu'en proportion de nos passions et de nos lumières. »

Le philosophe de Genève a peut-être inspiré son digne ami Bernardin-de-Saint-Pierre, lorsque celui-ci a dit dans ses Dialogues philosophiques:

« La vérité, qui agrandit et sortisse l'âme, excite en nous cette curiosité naturelle qui nous porte à tout connaître, à tout entreprendre et

à tout oser; clle est un besoin pour le cœur humain. »

Mais certes il ne doit pas avoir exercé d'in fluence sur l'esprit du docteur Johnson, excellent moraliste; or, voici ce qu'on lit dans *Rambler*:

- « Curiosity is one of the permanent and certain « characteristics of a vigorous intellect. Every « advance into knowledge opens new prospects « and produces new incitments to further pro-« gress. »
- » La curiosité est un des signes certains et permanens d'une vigoureuse intelligence. Chaque pas que l'on fait dans les connaissances ouvre de nouvelles vues et produit de nouveaux encouragemens à de plus grands progrès. »

Very well! m'écriai-je, ceci soulage diablement ma conscience! Voilà des autorités assez respectables pour moi et irrécusables pour d'autres; cela me suffit. Allons il faut voyager, voir par moi-même, voir beaucoup;

> Quiconque a beaucoup vu Peut avoir beaucoup retenu.

Si ma curiosité ne se satisfait pas, mon âme, du moins, se fortifiera par l'adversité.

Convaincu de plus en plus de l'utilité des voyages, persuadé avec J.-J. Rousseau et avec M. le comte de Laborde qu'ils sont un très-puissant moyen de perfectionner notre éducation, de développer notre intelligence, je me suis dit, comme Usbeck des Lettres Persanes: « Nous sommes nés dans un pays florissant, mais nous n'avons pas cru que ses bornes fussent celles de nos connaissances et que la lumière orientale dût seule nous éclairer. »

Je choisis alors pour satisfaire mon ardente curiosité, l'ancienne vice-royauté de Buénos-Ayres, d'où se sont formées, depuis l'émancipation, la confédération du Rio-de-la-Plata, qui compte plus de républiques que la vice-royauté ne comptait de provinces; la Banda-Oriental ou république de l'Uruguay, appelée aussi Cis-Platina par les Brésiliens, qui en avaient fait une province de leur empire; la république de Bolivia, formée des provinces du Haut-Pérou, et enfin le Paraguay, formant un état tout particulier, soumis au pouvoir dictatorial d'un chef bizarre.

Le lustre que jetaient au loin les armes triomphantes de ces intrépides républicains pendant les guerres de leur indépendance, et surtout la sagesse tant prònée, de leurs législateurs, joints au désir que j'avais de tirer parti de quelques faibles connaissances en histoire naturelle, me faisaient souhaiter de connaître ces vastes contrées, déjà parcourues, il est vrai, mais a des époques reculées. Il s'agissait d'explorer les 743,000 milles carrés de superficie compris entre les Andes du Chili, Bolivia, le grand pays du Chaco, le Paraguay, le Brésil et l'Océan-Atlantique, jusqu'au détroit de Magellan.

Quand je me disposai à partir, vers la fin de 1829, le gouvernement de Buénos-Ayres venait de faire la paix avec celui du Brésil. Les armées victorieuses de la république argentine étaient rentrées dans leur patrie, et les différens corps distribués dans les provinces respectives. On espérait que, libres d'ennemis à l'extérieur, tous ces peuples allaient enfin travailler activement et d'un commun accord à leur constitution politique, jusqu'alors éludée par différens motifs. Une nouvelle révolution avait éclaté, il est vrai, à Buénos-Ayres même, à la fin de 1828; mais le chef militaire qui l'avait di-

rigée ayant été vaincu par les milices de la campagne, tout paraissait devoir rentrer dans l'ordre. Je fis mes préparatifs sans aucune crainte.

Mon itinéraire était tracé ainsi : je devais d'abord débarquer à Buénos-Ayres, puis me rendre de suite, par terre, à Mendoza, au pied de la Cordillera des Andes, où j'avais un ami dévoué '. Mon intention étant de visiter toutes les provinces du Rio-de-la Plata, je voulais commencer par le versant oriental des Andes, qui comprend celles de Mendoza ou de Cuyo, de San-Juan, la Rioja, Salta, Jujui et Catamarca; m'arrêter au Tucuman 1, lequel mérite un examen plus long, par la variété de ses productions naturelles, puis, redescendre par Santiago-del-Estero, Cordova et Santa-Fé; de là remonter le majestueux Parana, principal affluent de la Plata, jusqu'aux frontières du dietarorat du Paraguay, en visitant l'Entre-Rios et Corrientes; traverser cette dernière province, ainsi que les anciennes Missions

Anatole de Ch....y, jeune homme dont la bravoure béroïque et son enthousiasme pour la bonne cause, (devenus trop célèbres dans ces provinces), excitèrent l'animosité du féroce et farouche Quiroga. C'est un terrible exemple pour les étrangers qui seraient tentés de l'imiter dans un pays qui n'est pas le leur.

<sup>2</sup> Prononcez Toncoumann.

pour me rendre à la Banda Oriental, que je devais parcourir jusqu'à Montévideo. De cette capitale je pensais me rendre par mer à la côte de Patagonie, et, de ce point intéressant, revenir à Buénos-Ayres par l'intérieur de sa province.

Cet itinéraire formait, comme on le voit, un plan d'exploration assez vaste, hérissé de plus d'une difficulté, sans compter les dangers, les privations, les fatigues extrêmes qui, suivant les romantiques, font tout le charme d'un voyage; je croyais avoir tout calculé, tout prévu (j'étais à l'âge où l'on ne doute de rien), et puis j'espérais décider mon brave ami de Ch.....y à m'accompagner.

Voulant faire une collection complète des productions naturelles de toutes les contrées que je parcourrais, je m'étais pourvu d'armes excellentes, de munitions, d'instrumens nécessaires, tant à la chasse qu'à la préparation des animaux, de drogues pour leur conservation, d'étoupe pour les bourrer, de papier et d'une coquette ' pour sécher les plantes, etc., etc.; jusqu'à des yeux d'émail, afin de reproduire avec plus d'exactitude

Presse à herbier, inventée par M. Coquet.

la couleur des yeux des animaux. J'avais, pour m'aider, emmené à mes frais un jeune préparateur assez habile , qui s'était engagé par contrat à m'accompagner partout, moyennant un double de mes collections. Devant aussi faire des observations météorologiques et déterminer la hauteur de quelques points importans sous le double rapport géographique et géologique, j'emportais un baromètre, un thermomètre, un hygromètre, une boussole à méridien et une montre à secondes. J'étais aussi pourvu des meilleurs ouvrages d'histoire naturelle et d'autres livres non moins utiles à consulter.

Jusque-là tout était pour le mieux; je pouvais me bercer de l'espoir assez flatteur d'enrichir le domaine des sciences naturelles, sinon d'observations bien importantes (à cause de mes trop faibles connaissances), du moins de collections préparées et conservées avec un soin tout particulier.

Ce voyage aventureux se faisant à mes frais, je dus emporter les fonds dont je supposais avoir besoin pendant une absence de quatre à cinq ans;

ı Eugene Gamblin , dit Sumson , fils d'un préparateur bien connu au Havre.

mais au lieu de convertir ces fonds en onces d'or, (quadruples, doublons), ou en piastres (gourdes, dollars), je commis la faute grave de faire une pacotille de marchandises, assez convenables à la vérité, pour l'intérieur des Provinces-Unies, mais détestables pour Buénos-Ayres.

Or, il arriva que, quand je debarquai à Buenos-Ayres, en mars 1830, la guerre civile venait d'éclater de nouveau, et l'anarchie la plus complète étant sur le point de régner dans les provinces-Unies, toute communication devenait impossible.

Force me fut de chercher à vendre cette malheureuse pacotille qui ne convenait nullement à Buénos-Ayres. Il n'y avait rien à gagner à attendre, me disait-on. — J'eus la bonhommie de le croire. — Je vendis. Quand je vins à compter avec mon hôte, après avoir payé fret, droits de douane, commissions, magasinage, etc., etc., je me trouvai avoir un déficit de cinquante pour cent! — Que faire? impossibilité absolue de rejoindre mon ami, quoiqu'il me pressât de prendre la poste; impossibilité de parcourir même la seule province de Buénos-Ayres, tant la campagne était insurgée..... Devais-je revenir en France sans connaître même la ville où

je me trouvais, sans avoir appris l'idiome de ses habitans, après être venu perdre la moitié de mon patrimoine?.... J'avoue que cela me parut trop bête! Je ne pus m'y résoudre. J'aimai mieux chercher à former un établissement industriel, susceptible de me récupérer en quelques années des pertes que je venais d'éprouver, ce qui me permettrait encore, la tranquillité survenant dans la république, de donner suite à mon premier projet.

J'avais eu la précaution, bonne ou mauvaise, de me munir à mon départ de France, d'une nouvelle méthode chimique pour fondre les suifs en branche et les rendre propres à la confection d'une chandelle supérieure à celle qui se fabrique communément, en ce qu'elle est plus blanche, qu'elle a plus de consistance, ne porte point d'odeur et ne fait aucune fumée en brûlant. Mais c'était surtout de la fonte des suifs et de leur épuration que j'attendais le meilleur résultat, espérant déterminer le commerce à tourner ses vues vers cette branche assez importante d'exportation.

Un grand obstacle se présentait : les acides sulfurique et nitrique, faisant la base du traij

1

ion No.

 $Y_{ij}$ 

vail, manquaient totalement sur place; il fallait les faire venir d'Europe; cela demandait du temps et des capitaux plus considérables que ceux qui étaient alors à ma disposition. Je proposai à un jeune homme Allemand, M. J. P.... de Lubeck, venu par la voie de France, en même temps que moi, et avec lequel je m'étais lié assez intimement, de former une association pour l'exploitation d'un établissement tel que j'en avais concu le plan. Il entra dans mes vues, approuva mes projets et se chargea immédiatement de faire venir d'Angleterre une certaine quantité d'acides; j'écrivis aussi en France dans le même but.

Ayant à redouter la concurrence dans un genre d'industrie qui demandait de fortes avances de fonds, je me hasardai à solliciter du gouvernement de Buénos-Ayres un privilège de cinq ans pour avoir introduit, le premier, dans la république Argentine, une méthode de fonte capable de fournir de nouveaux debouchés au pays, en offrant aux spéculateurs, ainsi qu'à l'exportation, des suifs infiniment supérieurs à ceux manipulés jusqu'alors; avantage trop peu senti par le ministre de l'intérieur, qui ne répondit pas à ma pétition, bien qu'elle fût suffisamment forte en

raisons et qu'elle eût été appuyée par l'un des citoyens les plus considérables. Il est vrai que ma demande était en opposition avec les principes du gouvernement républicain; mais les principes ne peuvent-ils pas être modifiés quand il s'agit d'un intérêt général, d'une innovation utile au pays?.....

Sans attendre cette réponse, nous nous occupames de chercher un local. (Première faute.) Le hasard fit qu'un fabricant français, voulant s'en aller, offrit de nous vendre le sien, placé au centre de la ville: bien que fort peu convenable pour une grande usine, la position du local prévalut à nos yeux; nous traitames de la fabrique de mon compatriote dans l'état où elle se trouvait, c'est-àdire en très-mauvais état. (Deuxième faute.)

Ces détails paraîtront au moins inutiles au plus grand nombre de mes lecteurs, je le conçois assez; cependant je dois les donner, ils ont leur portée. Du reste, qu'on se rassure, je n'entrerai pas dans le détail minutieux des difficultés sans nombre que j'eus à vaincre en exerçant une industrie toute nouvelle pour moi, dans un pays dont j'ignorais encore et l'idiome et les habitudes. Qu'il suffise de savoir que je travaillais autant que les

nègres que j'employais, que je m'imposai de dures privations, et tout cela pour ne pas réussir. Bien des causes y contribuèrent sans doute, et l'énumération de ces causes dont l'état déplorable de Buénos-Ayres à l'époque où j'y étais (indépendamment de mon inexpérience), est une des plus puissantes, suffirait pour former un volume qui ne serait peut-être pas sans intérêt, du moins pour les personnes qui voudraient tenter de semblables, ou tout autre entreprise dans les anciennes colonies espagnoles.

Bref, je conservai pendant trois ans mon établissement, que je montai sur un trop grand pied (troisième et plus grande faute, commune aux étrangers nouvellement débarqués); il ne cessa pas de marcher avec activité. Je fabriquais à la fois, en grande quantité, du savon, de la chandelle moulée, de la chandelle plongée, dite vela del pays, et je fondais du suif pour l'exportation. Je changeai deux fois d'associés durant le cours de cette période industrielle; ce furent hélas! et bien involontairement, autant de compagnons d'infortune. Enfin, comme la lampe qui manque d'huile s'éteint nécessairement, de même ma fa-

Digitized by Google

<sup>•</sup> Pendant l'hiver de 1832 je fabriquais et vendais journellement douze quintaux de chandelle.

brique cessa de marcher quand les capitaux et les suifs manquèrent. Nous liquidames et je songeai à retourner dans ma patrie où il s'était opéré, en quatre ans, autant de révolutions dans ma famille que dans le gouvernement.

Il m'en coûtait beaucoup d'abandonner mes projets de voyage, mais il devenait désormais impossible d'y donner suite : mes moyens pécuniaires ne me le permettaient plus; mon brave ami de Ch..... y avait été victime des guerres civiles de l'intérieur; touts'y opposait. Pourtant je pouvais tirer quelqu'avantage de ma fâcheuse position puisque je m'étais trouvé en rapport, en contact direct avec toutes les classes de la société; principalement avec ce qu'on appelle la basse classe, qui est la plus nombreuse partout, celle qui fournit au caractère national les nuances les plus tranchantes. J'avais aussi appris la belle langue castillane; je m'étais familiarisé avec le caractère rusé, ombrageux et défiant de l'habitant; le préparateur amené à mes frais se trouvait encore là, et mon goût pour l'histoire naturelle, étude si douce, qui console si bien des peines du cœur et de l'âme, n'avait fait qu'augmenter à la vue d'une foule d'objets nouveaux et d'organisations bizarres : il me vint l'idée d'employer mes faibles ressources à parcourir un point de ces contrées beaucoup plus resserré que le premier, mais non moins intéressant puisqu'il m'a fourni l'occasion d'établir une sorte de parallèle entre le caractère brésilien, celui des Orientalistes et des Argentins, en même temps qu'il m'a mis à même de faire mieux connaître quelques-unes des productions naturelles de ces parages.

Occupé depuis mon retour à mettre en ordre mes nombreuses notes, j'ai toujours eu en vue d'en faire profiter mes compatriotes et principalement le Commerce du Havre, qui par son heureuse position et son extension, paraît avoir un intérêt plus direct à bien connaître des lieux destinés peut-être à augmenter beaucoup sa prospérité. Les préjugés que bien des personnes conservent encore à l'égard des livres qui s'impriment en province, l'espèce de dédain avec lequel on les regarde, m'ont fait hésiter quelque temps pour la publication du mien; mais des considérations d'un ordre plus élevé ont prévalu à mes yeux; mon intérêt privé a cédé au désir d'encourager une presse qui fait honneur au Havre.

On sait déjà que ce nom est appliqué aux habitans de la Banda-Oriental, ou république de l'Uruguay.

Ce petit ouvrage, on le reconnaîtra tout de suite, n'est point une œuvre littéraire digne de fixer l'attention des savans, nimême des amateurs du merveilleux; c'est un exposé simple et naïf, de ce qu'un simple voyageur a vu et observé avec toute la simplicité qui le caractérise. Ce qu'il a vu lui a suggéré quelques réflexions philosophiques, sentimentales, politiques et morales, qui naissent naturellement de l'état de choses observé: ce sont ces observations et ces réflexions, que j'offre aujourd'hui à l'indulgence et non à la critique de mes concitoyens.

Le désappointement, les pertes énormes éprouvées par beaucoup d'étrangers, de français particulièrement, qui s'étaient ou auxquels on avait exagéré l'importance de ces pays m'ont frappé vivement; trompé moi même à cet égard aussi balourdement que d'autres, j'ai résolu de faire un sacrifice d'amour-propre en publiant les renseignemens que j'avais acquis à mis costillas.

Cinq années passées dans les anciennes colonies espagnoles et portugaises m'ont suffisamment mis à même de juger de l'infériorité du commerce français, comparativement à celui des autres nations maritimes : c'est là qu'il faut se dépouiller malgre soi de toute vanité, de toute prévention nationale, de tout préjugé vulgaire et convenir de ce qui est palpable.

Affecté désagréablement par ce qui m'a frappé dans le cours de mon voyage, je dis franchement ce que j'en pense au risque de blesser un peu la susceptibilité nationale; mais, fort de ma conscience et du désir d'être utile, si je suis blamé, si je suis critiqué avec trop d'amertume, il me restera la douce consolation de pouvoir dire avec Voltaire: « Mon amour pour ma patrie ne m'a jamais fermé les yeux sur le mérite des étrangers, au contraire, plus je suis bon citoyen plus je cherche à enrichir mon pays des trésors qui ne sont pas nés dans son sein. » Ou bien encore avec l'inflexible Raynal: « Puisse ma main se dessécher, s'il arrivait que, par une prédilection qui n'est que trop commune je m'en imposasse à moi-même et aux autres, sur les fautes de ma nation. »

Il faut convenir d'une triste vérité; c'est que le génie du commerce est un de ces trésors, dont parle Voltaire, qui n'est pas encore naturalisé chez nous et, certes, on ne doit s'en prendre qu'aux fautes auxquelles Raynal fait allusion.

Je me suis attaché à faire connaître l'état actuel des lieux que j'ai visités. J'ai dû cependant jeter un coup-d'œil rapide sur leur origine, sur l'état de leur prospérité à l'époque de la domination espagnole et portugaise; mais, les détails des vicissitudes, des guerres de la conquête, de l'établissement des premières colonies se trouvant développés longuement dans les nombreux ouvrages publiés sur le Brésil et le Paraguay, notamment dans Charlevoix, Souther, Felix de Azara, Funes, Raynal, Mawe, Andrews, Head, etc. je me suis contenté d'emprunter à ces auteurs quelques dates, quelques détails historiques indispensables, et le bel ouvrage de M. Alcide d'Orbigny m'a fourni les noms scientifiques de quelques productions naturelles.

Dans tout ce qu'on a publie sur le Brésil, je n'ai rien vu qui fût susceptible d'attirer l'attention des Européens, et surtout des Français, sur l'importance de la province de Rio-Grande-do-Sul, ou de Sao-Petro. M. Auguste Saint-Hilaire, savant et très-judicieux voyageur, en a donné une esquisse, mais il ne s'est pas assez étendu et ne pouvait guère s'étendre sur l'intérêt commercial qu'offrent de nouvelles villes, de nouveaux ports, qui, fondés depuis peu d'années, ont déjà pris et

prennent journellement un accroissement mpide; conséquence toute naturelle de l'affluence des étrangers, des Brésiliens même des autres provinces de l'empire, qui viennent en foule participer aux douceurs d'un climat salubre et tempéré, joints aux charmes et à l'aisance de la vie agricole.

Ainsi, cette grande province, colonisée la dernière, méprisée en quelque sorte par les Portugais, avides d'or et de pierreries, souvent disputée par les Espagnols du Paraguay, qui la connaissaient mieux; ravagée tour-à-tour, et même à la fois, par les armées portugaises et patriotes, les hordes sauvages des Charruas et des Bougres, cette belle et riche province, dis-je, marche enfin, malgré tant d'entraves, vers un état de prospérité bien supérieur à celui des autres provinces du Brésil, état qui ne doit éprouver de rivalité que dans la Banda-Oriental, sa voisine.

Si un savant naturaliste prussien, moins heureux que les La Condamine, les Humboldt, les d'Orbigny; si le docteur Frédéric Sillow n'était pas mort récemment, comme Mungo-Park, La Peyrouse et tant d'autres célèbres, mais infortunés explorateurs, victime de son ardent amour pour les sciences naturelles, je n'aurais pas eu à m'oc-

cuper de la description que je donne de la partie la plus australe du Brésil, car je sais positivement que ce savant profond s'occupait d'un ouvrage très étendu sur ces contrées. Il en avait dressé une carte géographique et topographique, dont on m'a montré une copie, laquelle eût été d'autant plus utile qu'il n'en existe pas une seule véritablement exacte. Felix de Azara même, l'un des voyageurs méritant le plus de confiance par un grand talent d'observation et son exactitude scupuleuse dans la description de ce qu'il a pu observer, s'en est trop rapporté, pour la partie de cette frontière Espagnole, aux travaux des ingénieurs sous ses ordres.

J'indiquerai les erreurs que tous les géographes ont reproduites d'après une première carte mal dressée. J'observe néanmoins que, n'étant ni ingénieur, ni géographe, je n'ai pu signaler que les fautes sautant aux yeux de tout voyageur de bon sens qui veut se donner la peine d'analyser ce qu'il voit. J'étais muni d'une boussole dont j'avais fait déterminer la déclinaison à Buénos-Ayres, et ensuite à Porto-Alègre<sup>1</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Déclin : à Buénos-Ayres, 12<sup>.</sup> 30 ' N.-E. — A Porto-Alègre, 8<sup>.</sup> N.-E. — A l'embouchure de Rio-Grande, 8<sup>.</sup> 30 ' N.-E. — A Montévideo, 11<sup>.</sup> 40 N.-E.

les latitudes et longitudes des lieux principaux, indiquées dans le texte de mon voyage ainsi que sur la carte dressée d'après les notes de mon journal, ont été relevées au bureau topogaphique de Buenos-Ayres, pour tous les points de l'intérieur; car pour ceux des côtes de l'Océan et de la Plata, j'ai adopté de préférence celles que les officiers de la gabare l'Emulation, ont déterminées lors de leur intéressante exploration en 1831. Voilà tout ce que je peux dire en ma faveur. Je sens très-bien que cette candeur n'augmentera pas la confiance qu'on pourrait avoir en mes rectifications, aussi je me hâte de former le vœu sincère que les gouvernemens brésilien et oriental daignent charger un ingénieur habile de la mission intéressante de donner aux nations éclairées une carte exacte, bien détaillée de leurs territoires limitrophes. J'aurai toujours gagné quelque chose si j'ai pu attirer leur attention sur ce point.

Quoique dans un cadre étroit, je tâche de donner la description physique et politique des lieux visités par moi.

Je fais ressortir, autant que mes trop faibles lumières me le permettent, les avantages que notre industrie manufacturière pourrait retirer d'un système commercial bien entendu, convenablement approprié aux goûts et aux besoins de ces peuples pasteurs, agriculteurs, artisans et fainéans.

Je ne me suis pas beaucoup étendu sur l'histoire de ces contrées parce qu'il est facile, et d'ailleurs intéressant de consulter les auteurs déjà cités '.

J'ai voulu conserver la forme d'un journal à la partie de mon voyage qui comprend l'exploration de l'Uruguay et de l'intérieur de la province de Rio-Grande; en voici la raison : je visitais un pays presque désert, où les moyens de transport et d'existence sont conséquemment fort difficiles, où des inconvéniens sans nombre se présentent à chaque pas; j'ai cru devoir les décrire, non pour le plaisir de parler de moi, mais parce que, suivant M. de Humboldt, «il est des détails de la vie commune qu'il peut être utile de consigner

<sup>1</sup> On doit encore consulter, pour le Rio de la Plata, lea Esquisses historiques et statistiques de Buénos-Ayres, publiées par M. Varaigne en 1826. — Pour le Brésil, les Mémoires de Duguay-Trouin, le Voyaye de La Condamine, ceux de MM. Auguste Saint-Hilaire, Martius et Spix et du prince de Neuwied.

dans un itinéraire; ils servent à régler la nonduite de ceux qui parcourent les mêmes contrées après nous. »

"Un voyageur, a dit M. de Châteauhriand, est une espèce d'historien: son devoir est de raconter fidèlement ce qu'il a vu ou ce qu'il a enteudu dire; il ne doit rien inventer, mais aussi il ne doit rien omettre. Et quand au vieux proverbe: "A beau mentir qui vient de loin," devenu ridicule à force de vétusté, M. Alcide d'Orbigny, en fait justice par cette réslexion très-sensée:

« Les voyageurs se trompent toujours, sans doute, ou peuvent toujours se tromper, car ils sont hommes...., mais les voyageurs ne mentent plus.... Et comment oseraient-ils mentir, en présence d'un public en général aussi défiant qu'éclairé, d'une critique toujours éveillée, d'une presse toujours prête à révéler leurs impostures <sup>2</sup>?»

Je ne pourrai guère compléter les descriptions physiques sans employer quelques mots techniques: ne vous effrayez pas trop, je n'en emploierai pas plus que je n'en sais. Songez que nous

<sup>1</sup> Itinéraire de Paris à Jérusalem.

<sup>\*</sup> Alc. d'Orb. L'oyage dans l'Amérique Méridionale.

serons dans un laboratoire de la nature! que la tout est nature, rien que nature... Les hommes même sont naturels. La civilisation est pour eux un travestissement dont ils font parade, mais dont ils se dépouillent volontiers en famille. Tout sera neuf autour de nous: point de monumens antiques à exhumer du sol; point de souvenirs glorieux attachés à cette terre presque vierge.... que dis-je! ne pouvons nous pas exhumer un fossile? alors! que de méditations! que de poésie! demandez plutôt à M. de Balzac, qui fait un si bel éloge de l'immortel Cuvier, tout en l'appelant le poète par excellence de notre époque.

Mais pourquoi appréhenderait-on les mots scientifiques; ne peut-on pas les rendre intelligibles? ne sont ils pas une langue universelle? les sciences naturelles ont fait tant de progrès en Europe et surtout en France, où elles sont devenues si générales, si populaires, qu'on doit lire avec plus d'intérêt les récits qui tendent à éclaircir des points obscurs, des mystères qui ont émerveillé trop long-temps le commun des hommes. Et puis l'étude de la nature est une étude si douce, qui nous conduit si facilement de la vue de ses ouvrages au sentiment de la Divinité! Grâces soient rendues à Aristote, à Pline, à Buffon, à Cuvier!

Placés comme des flambeaux allumés sur la route qu'ont suivies les sciences naturelles, pour en montrer les progrès, ces grands naturalistes ont ouvert une nouvelle ère à la philosophie en forcant les peuples à interroger les faits classés par eux.

Grâces soient aussi rendues à Bernardin-de-St-Pierre, le charmant auteur des Études de la Nature, le peintre habile de ses sublimes harmonies! En dépouillant la science de ses aspérités, il sait nous montrer la nature telle qu'elle semble avoir été faite pour le bonheur du genre humain; il est, lui, le vrai poète de la nature.

Assez heureux pour posséder quelques connaissances générales en histoire naturelle, on a vu que j'avais résolu d'en tirer parti dans le voyage que j'entreprenais. Aidé ensuite des conseils et des lumières de plusieurs savans, j'ai pu donner une idée des productions naturelles de ces pays. Mais à mes yeux, le principal avantage des faibles connaissances qui m'ont autorisé à prendre, pendant mon voyage, le titre (sans doute usurpé) de naturaliste, a été de me mettre en relation avec des personnes instruites, des autorités même qui ont pu me fournir des renseignemens exacts. Je divise ce voyage en trois parties. La première traite du Rio de la Plata, de Montévideo et de Buénos-Ayres; la seconde partie contient l'exploration de l'Uruguay et de l'intérieur de la province de Rio-Grande jusqu'à Porto-Alègre; la troisième partie traite de Porto-Alègre, de ses environs et de la province en général, et finalement, donne une idée aussi exacte que possible de l'état du commerce français tant au Brésil qu'au Rio de la Plata.

Mes observations peuvent être considérées comme une sorte d'appendice à celles de MM. Auguste Saint-Hilaire, dans l'intérieur du Brésil, et Alcide d'Orbigny dans l'*Entre-Rios* et *Corrientes*, provinces enclavées par le Parana et l'Uruguay.

La gratitude dont je suis animé envers les personnes qui ont bien voulu m'être utiles dans le cours de mon voyage, m'impose la loi bien douce de leur donner, à mon retour dans mes foyers, un témoignage public de ma profonde reconnaissance: j'ose donc citer, au risque de blesser leur modestie et d'encourir leur blâme, les noms de ces hommes estimables qui resteront gravés dans ma mémoire.

- M. Aime Bonpland, le botaniste justement célèbre, le collaborateur de M. de Humboldt. Il a bien voulu m'accorder l'hospitalité, avec cette bonté toute paternelle qui le caractérise, au milieu des déserts où son amour pour les sciences naturelles le tenait encore exilé du monde savant.
- M. Faustino Lezica, négociant de Buénos-Ayres, citoyen des plus distingués par son mérite, ses connaissances, sa modération, et l'amabilité de ses manières toutes françaises.
- M. Fabricio Mossotti, astronome et professeur de Physique expérimentale à Buénos-Ayres, savant trop modeste et désintéressé.
- M. José Arenales, lieutenant-colonel d'artillerie, ingénieur, chargé du bureau topographique à Buénos-Ayres, auteur de plusieurs ouvrages.
- M. Cadmio Ferraris, chargé de la conservation du Muséum d'histoire naturelle de Buénos-Ayres; c'est un de ces vrais philantropes qui ne perdent jamais l'occasion d'être utiles à l'humanité.
  - M. Casimir Cauchard, négociant français à

Buénos-Ayres, ancien élève de l'École Polytechnique.

M. Antoine Thedy, négociant au Salto de l'Uruguay. Quoique Suisse de nation, il accueille indistinctement tous les Français malheureux que leur triste sort amène dans ces lieux reculés. Le plus bel et plus juste éloge que je puisse faire de M. Thedy, est de dire qu'il a acquis au Salto, par son humanité, le titre bien honorable de Père des Français.

M. Joseph Ingrès, frère du célèbre peintre de ce nom, négociant français à San-Borja, aux Missions; c'est un de ces Français comme il en existe trop peu en Amérique. Si tous ceux qui se destinent à commercer dans les pays étrangers avaient sa rectitude, ses connaissances et son infatigable activité, nos manufactures en sentiraient bientôt l'heureuse influence.

Le colonel José da Sylva, commandant militaire de la frontière des Missions d'Uruguay; Brésilien excessivement bon et humain, accueillant de la meilleure grâce du monde tous les étrangers, mais particulièrement les Français.

- M. le docteur Jean-Daniel Hillebrand, médecin allemand à la colonie de Sao-Léopoldo, près Porto-Alègre; homme aimable et obligeant, réunissant des connaissances variées et un goût presque passionné pour l'histoire naturelle.
- M. Modesto Franco, négociant brésilien à Porto-Alègre, patriote distingué, à même, par sa fortune, de faire beaucoup de bien aux malheureux.

Enfin mon honorable ami le comte de Zambeccary, philantrope bolonais, défenseur en tous lieux de la cause commune, mais infortuné comme la cause elle-même '.

Havre, le 1<sup>er</sup> Juillet 1835.

Ce jeune homme, plein de connaissances vraiment utiles, est le fils du célèbre aéronaute de ce nom, sénateur bolonais, contemporain des Pilatre du Rosier, des Mongolfier, des Broschi, et mort, comme les premiers, victime de son amour pour la belle science des aérostats. Première Partie.

## CHAPITRE I".

Départ du Havre. — Traversée. — Arrivée au Rio de la Plata.

Tout le monde, en France, ne partage pas l'opinion de Montesquieu, de Rousseau et du comte de Laborde sur l'utilité des voyages; je me rappelle qu'au moment où je sis mes visites pour prendre congé, un principal de collège, homme docte et très-prépondérant, me demanda d'un air... qui laissait percer tout le sentiment de sa supériorité « si les limites de la Françe étaient trop étroites pour un voyageur!!! » Je ne sais pas trop ce que je balbutiai dans le moment, car on me déconcerte facilement, surtout avec de semblables questions; mais il me parut à la réflexion, que la sollicitude toute apostolique dont paraissait animé le cher principal, lui faisait craindre pour moi la contagion des principes américains. Cependant ces principes, cette cause américaine ne sont que le résultat des idées élaborées en Europe; ce sont nos théories mises en pratique; on ne peut donc que gagner à examiner de près ces gouvernemens modèles; car s'ils sont bons, pourquoi ne pas les imiter?... s'ils sont mauvais, évitons les fautes dans lesquelles leurs législateurs sont tombés. Il me semble que là où le droit naturel, le droit public et le droit des gens sont le plus respectés, ce doit être le meilleur gouvernement. On nous a long-temps vanté celui de l'Angleterre; on croyait les Anglais libres parcequ'ils ne se plaignaient pas aussi hautement que nous, ils sont pourtant loin de jouir de la somme de liberté dont nous jouissons dès-à-présent en France! La belle pensée de l'immortel Canning. « Liberté civile et religieuse des deux mondes » n'est pas réalisée !.

Le 31 décembre 1829, à deux heures aprèsmidi, le brick français l'*Herminie*, capitaine Soret, ayant 12 hommes d'équipage et 24 passagers, mit à la voile du Havre-de-Grâce pour Buénos-Ayres, par une fort belle brise de vent de N. N. E. Le temps ne laissait rien à désirer, et le thermomètre de Réaumur marquait 10 degrés au-dessous de zéro. J'étais du nombre des passagers.

Nous sîmes d'abord route au nord-ouest, le navire gouvernant bien, et tout le monde en bonne santé.

C'est une chose vraiment fort étrange que les sensations d'un individu qui se hasarde à franchir, pour la première fois, la vaste étendue des mers: que de réflexions à faire sur un avenir devenu si incertain par la mobilité d'un élément indomptable, instrument passif des vents capricieux!... Combien de regrets naissent, assiégent et oppressent le cœur au moment du départ pour un voyage si lointain, si périlleux! Un beau pays abandonné, des parens des amis qu'il faut se ré-

ι Voyez la note B.

soudre à quitter peut-être pour toujours... De douces habitudes, de plus douces liaisons qu'il faut perdre! et puis cette vie, si calme jusqu'alors, qui s'écoulait sans perplexités, sans fatigues, va devenir désormais une vie aventureuse, pleine d'incidents imprévus qui la rendront souvent pénible et quelquefois très-orageuse! Adieu donc, belle patrie! cités florissantes, cantons fertiles, peuples laborieux! Adieu antique Neustrie, province favorisée de la nature et des arts, sol privilégié! Toi qui as fourni jadis des rois à l'Angleterre, toi qui fais naître tant de souvenirs héroïques et touchans, patrie des Corneille, des Fontenelle, des Duquesne, des Bernardin-de-Saint-Pierre, des Boïeldieu, des Delavigne et de tant d'autres célébrités!

Adieu chaste Seine! fille de Bacchus, nymphe de Cérès. Toi dont les flots d'émeraude se plaisent à baigner les lieux que j'affectionnais, comme toi, avant ta métamorphose.

Et vous, tendre Héva, compagne fidèle et trop infortunée de la nymphe de Céres, adiéu! Salut au tombeau que les sensibles Néréides vous élevèrent en récompense de votre dévouement! continuez, manes d'Héva, continuez à guider les

marins jusqu'à leur entrée dans ce *Havre* aimé d'Amphitrite, tandis que moi, chétif mortel, après avoir erré sur la terre comme un météore igné j'irai peut être m'abîmer dans quelque coin du monde.

C'est ainsi que, les regards attachés sur la terre natale, disparaissant sous le voile vaporeux de l'horizon, je me livrais mentalement à des regrets intempestifs. Dans un momeut de profonde mélancolie j'avais été accablé du poids de mes réflexions: fatale curiosité! me disais-je, pourquoi me forces-tu à m'éloigner du sol de la patrie, à rompre les liens qui m'y attachent? Hélas! mes pressentimens n'étaient que trop réels.... après une absence de cinq ans je n'ai retrouvé que des tombeaux là où les illusions du jeune âge avaient fasciné mes yeux et rempli mon cœur de joies pures et innocentes!!

Cependant, retrempant mon courage abattu dans l'espoir d'un meilleur avenir, animé surtout par l'espérance de trouver dans l'étude de la nature de douces distractions, je fis un effort sur moi-même et me hâtai d'éloigner des appréhensions qui ne pouvaient que me rendre malheureux. La sérénité de l'atmosphère, la tranquillité de la mer et l'apparence d'une navigation heureuse achevèrent de rendre le calme à mon ame.

Je fus assez favorisé pour être peu incommodé du mal-de-mer, dès le lendemain j'étais emmariné. Il n'en a pas été de même de tous mes compagnons de voyage : plusieurs payèrent long-temps un tribut onéreux aux habitans de l'onde.

Je ne sais pas si les médecins ont bien défini la cause du mal de mer. Ce mal, peu dangereux d'ailleurs, anéantit totalement les facultés physiques et morales, et cela se concevrait assez si le raisonnement du vulgaire n'était pas faux; car, si le cœur était la partie affectée, ses fonctions devraient se faire avec moins de vigueur, de là résulteraient cet abattement, cet affaissement, ce dégoût qu'on éprouve. Ne pourrait-on pas penser que le balancement imprimé au navire par le roulis ou le tangage en produit un semblable sur les intestins et par suite aux poumons, lequel dérangeant momentanément le système circulatoire, produirait les vomissemens? ce qui m'autorise à le penser c'est qu'il arrive presque toujours que le mal

cesse complétement dès qu'on a mis le pied à terre.

Quoiqu'il en soit des causes du mal de mer, les effets en sont certainement redoutables, et ce qui est le plus fâcheux, c'est que les capitaines sont ordinairement très peu en mesure d'apporter du soulagement aux malades. Appellerais-je un soulagement le mauvais the fait à la hâte, sucre avec de la cassonnade et distribué par les mousses dans des vases encore mouillés de l'eau salée dans laquelle ils ont été rincés? une telle boisson n'est guère faite pour soulager le cœur, aussi je me gardai bien d'en faire usage, malgré tout le besoin que j'avais de prendre quelque cordial.

Précisément parceque les médecins ne se sont pas occupés du mal de mer, on ne connaît pas de remède capable d'y apporter un prompt soulagement : les acides, les fruits, juteux et les astringens sont ce qu'il y a de meilleur à employer jusqu'à présent, mais tous les estomacs ne les supportent pas, et puis, je le répète, quand on est assiégé par le mal on se trouve dans un état d'anéantissement tel, qu'on n'a plus d'idées, on ne pense pas à ce qui pourrait soulager, on ne demande rien. Les officiers du navire qui sa-

vent par expérience dans quel état se trouve le malade, état qui ne présente souvent pas d'inquiétude, les officiers, dis-je, qui ont peu l'habitude du monde et de ces petites prévenances, de ces petits soins, de ces petites attentions qui en rendent le commerce si agréable, s'inquiètent peu du pauvre malade. Cependant si ce malade est un passager de considération, c'est-à-dire qui ait bon nombre de colis dans la calle, pour l'acquit de sa conscience le capitaine lui demandera l'état de sa santé et lui enverra une tasse du fameux thé en question. Je parle ici généralement, car il est beaucoup d'exceptions; le traitement des passagers s'est bien amélioré depuis que les capitaines ne se considèrent plus comme mattres après Dieu à bord de leur navire, et je me hâte de dire que je n'ai eu qu'à me louer, ainsi que mes compagnons de voyage, des officiers de l'Herminie.

J'ai dit que nous étions vingt-quatre passagers; dans ce nombre il y avait des femmes et des enfans, ce qui (soit dit sans blesser personne), n'est pas le plus agréable dans un pareil voyage; enfin il faut vouloir ce qu'on ne peut empêcher, dit le proverbe, et c'est surtout à la mer qu'on a occasion d'apprécier la valeur de ce vieil adage. Ce nombre de passagers se divisait en deux classes ceux de la chambre et ceux de l'entre-pont: nous étions treize à la chambre, en y comprenant trois jeunes enfans et deux femmes que la politesse nous forçait à qualifier du nom de dames.

Notre embarquement avait été très-précipité, ce qui fit qu'au moment du départ on s'embarqua pêle-mêle, chacun s'occupant à ranger ses bagages et s'inquietant peu de ses compagnons de voyage; du moins c'est ce qui m'arriva; d'ailleurs les premiers symptômes du mal de mer m'avertissant de prendre mes précautions, je fis mon lit (car à bord d'un navire, aussi bien qu'à terre, comme on fait son lit, on se couche), et, me coucouchai jusqu'au diner, qui fut court et auquel peu de personnes assistèrent. Ce ne fut donc que le lendemain du départ que l'on commença à s'observer et à faire des remarques sur la masse hétérogène de nos individus. Je fus agréablement surpris de me trouver en très-bonne compagnie d'hommes et de voir que, devant sympathiser ensemble, je pouvais me promettre une traversée des plus agréables. En effet nous n'eûmes dans le cours de ce voyage aucun motif de nous plaindre les uns des autres; la plus grande harmonie a régné parmi nous; bien que notre société se composat de trois Espagnols-Américains, deux Hambourgeois, un Prussien et deux Francais, sans compter le capitaine et son second. A la vérité ces Messieurs ayant voyagé beaucoup, connaissaient assez le monde pour en avoir une juste appréciation; ils savaient aussi par expérience, que le bon ordre est nécessaire à bord d'un bâtiment.

La vie d'un passager est bien monotone, il faut en convenir, surtout pour celui qui, insensible au spectacle imposant que lui offre la nature, toujours prodigue en tableaux merveilleux, n'a l'esprit préoccupé que de ses projets ultérieurs. Il n'a plus qu'une idée fixe, celle d'arriver promptement à sa destination; aussi l'ennui, ce ver rongeur, produit de l'oisiveté, s'attaquant sans relache à cet être désœuvré, il devient bientôt à charge à lui-même et aux autres passagers. Nous n'eûmes pas heureusement ce désagrément à supporter, au contraire, le voyage fut une vraie partie de plaisir. Chaque soir nous nous réunissions à quatre pour faire un whist; nous n'y avons pas manqué, je crois six fois. Souvent avant de commencer la partie, et principalement lorsque l'obscurité était grande, nous prenions plaisir à admirer le bel effet de lumière de cette innombrable quantité d'animalcules phosphorescens qui pullulent à la surface de la mer et que le sillage du navire faisait étinceler de mille manières autour de nous.

C'est entre les tropiques que nous avons joui du plus beau spectacle de ce genre; aux îles du Cap-Verd l'Océan paraissait en feu. Les vagues légères, soulevées par une brise du vent alizé s'entrechoquaient et faisaient naître subitement un faisceau de gerbes lumineuses qui, se répandant aussitôt sur la masse mobile et noirâtre, formaient comme une nappe blanche émaillée de rubis et de diamans étincelans. Les voiles en étaient éclairées. Je ne me lassais pas d'admirer, tant la mobilité de l'élément liquide produisait d'effets surprenans. L'horizon semblait une ville immense dans une illumination complète: on eût dit que les divinités des eaux, habitant cette cité merveilleuse, se plaisaient à célébrer notre passage, en nous donnant un spectacle inconnu aux habitans des continens. Je fus tenté de croire. du moins, que ces divinités urbaines nons étaient favorables, puisque notre navigation a constamment été heureuse.

D'autres fois nous nous livrions à des exercices gymnastiques, à des tours d'adresse que le second capitaine se plaisait à nous montrer et à varier pour nous faire passer le temps avec moins d'ennui. Mais bientôt notre attention se trouvait détournée par un beau coucher de soleil, par une disposition de nuages, qui offrent une si grande carrière à l'imagination que, quelquefois, par une illusion d'optique des plus extraordinaires nous nous figurions être en vue de terre, voir des habitations, des montagnes, des vallées, des forêts, des troupeaux sur la pente des collines et des habitans dont les formes gigantesques nous rabaissaient jusqu'à la dimension des lilliputiens.

Quel spectacle digne des profondes méditations du poète et du philosophe, que la vue de ces vapeurs condensées, soulevées mystérieusement, transportées par magie au centre des continens pour alimenter les sources des fleuves et des rivières, qui après avoir arrosé, embelli et fécon de les contrées où ils coulent, retournent lentement au grand réservoir, pour être vaporisés de nouveau! N'est-ce pas là le vrai phénix, qui renaît continuellement? Quel mécanisme ingénieux! des vapeurs s'élèvent, le soleil luit, et le monde est vivifié! l'aridité reparaît et la terre pullule d'habitans, de myriades d'êtres, qui ne se comprennent pas!! Grand Dieu! je m'humilie, je

me cache dans cette poussière dont je suis sorti, car je ne comprends que mon neant!

Mais voici bien d'autres récréations! voyez cette troupe de cétacés, défilant comme un régiment de cavalerie, caracolant à tribord et à babord pendant une heure; ce sont les souffleurs; et ce joli poisson qu'on aperçoit à une grande profondeur, dont les couleurs sont si vives, si brillantes? c'est la dorade; et ces espèces de grands papillons marins qui volent en essaim et si étourdiment qu'ils tombent à bord? ce sont des poissons volans; les infortunés sont dans des transes continuelles, car ils ont des ennemis dans l'air et dans l'eau; cette bande qui s'élance est. chassée par des bonites, poisson vorace qui ne leur fait pas de quartier, et voici la noire frégate à longue envergure qui fond sur eux pour tâcher de s'en saisir. Mais voyez, voyez vîte ce poisson gigantesque, qui s'avance majestueusement près de notre gouvernail. — Quel est-il? C'est le requin, le tigre de la mer, la terreur des marins; ces deux petits poissons annelés de noir, de bleu et de rouge, qui l'accompagnent, le suivent, le précèdent, le carressent, sont ses pilotes.

Dans cette foule d'objets qui captivaient notre

attention, il est inutile de dire que si la vigie signalait un navire ou la terre, la sensation n'en était que plus vive; notre attention, concentrée alors dans le tuyau d'une longue-vue, était captivée au point de nous tenir plusieurs heures en observation. On eût cru, en vérité, que, devenus habitans de l'Océan, nous avions perdu le souvenir des autres hommes, tant notre curiosité se trouvait excitée à la vue d'un navire faisant voile vers nous. Pour moi, dans mon enthousiasme, dans mon admiration passive des œuvres du créateur, oubliant l'injustice, l'égoïsme, l'ambition de ces mêmes hommes, je ne pensai plus qu'à la perfection de cette image de la Divinité, possédant en même temps que les vices, des vertus qui font sa noblesse, du courage qui fait sa force, un esprit sublime qui commande le respect!... et je m'inclinai involonteirement, moins pour rendre hommage à la créature, que pour témoigner mon admiration et ma profonde soumission au souverain auteur de tant d'attributs qui nous élèvent au-dessus de la brute.....

Puis mon front se rembrunissait en se courbant; je restais rêveur. . . . c'est que j'entrais mentalement en fureur contre moi-même, contre l'espèce tout entière!---Mais n'est-ce pas beaucomp d'argneil d'oser nous dire l'image de la Divinité !!! La Divinité a-t-elle une forme que la faiblesse de notre imagination puisse comprendre? . . . . Si une poignée d'humains de la race blanche ou caucasique est assez audacieuse pour se croire dotée si favorablement; à l'image de qui auront été créées les races africaines, mongoliques, hyperboréennes, américaines et autres; à qui ressembleront les nègres de Guinée, le Hottentot et le Cafre de l'Afrique Australe, le Samoyède et le Kamtschadale de la Sibérie; l'Esquimau, le Lapon des régions boréales, le Caraïhe de l'Orénoque, le Botocudo du Brésil, le Patagon des terres Magellaniques, et cette foule d'autres nations encore existantes, aussi différentes par leurs physionomies que par leurs mœurs et leur langage?... Vous les récusez donc pour le partage commun? Vous ne les regardez pas estame vos frères?.... Pourtant ils n'ont qu'un même père; c'est le même Dieu qui les a créés; le nierez-vous? N'était-ce pas assez de l'aristocratie de la peau ajoutée à tant d'aristocraties, sans y joindre encore celle du crâne'?....

e Des crânes très-comprimés, à mâchoires saillantes, ont été trouvès récemment dans les tombeaux du Haut-Pérou. Ce sont, on le péase, les restes de peuples antérieurs à la civilisation des Incas et auxquels on attribue ces monumens gigantesques, qui ont tant de rapports avec ceux de la Vieille-Egypte et de l'Asie centrale.

Mais cette belle tête, cette délicatesse de traits, cette blancheur de peau, ce tact si exquis, cette haute intelligence qui semble vous rapprocher de celle des sphères, tout cela est l'ouvrage de l'éducation, de la civilisation; de cette éducation qui commence au sortir du sein de votre mère et finit au tombeau; c'est l'éducation de toute la vie, d'une longue suite de siècles qui vous a faits ce que vous êtes, et, si vous en doutez, tentez-en l'expérience, mais préparez-vous à rougir du résultat:

Enlevez un enfant qui vient de naître, confiez-le au sauvage le plus dégradé dans l'échelle des races humaines; laissez-le subir les impressions du climat, du sol, de la nourriture, de tout ce qui l'entoure; puis interrogez-le, quand vous croirez que sa raison a pu se développer..... Il n'aura nulle idée de cette divinité i dont vous vous croyez l'image; il n'enviera aucune des jouissances dont vous êtes si avides; il ne comprendra pas vos besoins. Si vous le transplantez dans vos cités populeuses, le bruit l'étour-dira; vous l'entendrez soupirer après la terre

d Je n'ignore pas que plus tard, vivant en société, il sentira la nécessité d'adorer un être suprême, mais cet être sera en rapport avec le développement de sa raison.

sauvage qui l'aura nourri, après la compagne de son enfance et de ses jeux, il mourra d'ennui au milieu de vos fêtes somptueuses.

Prolongez l'expérience: si la constitution de votre Européen devenu sauvage, a permis à ses facultés physiques de se développer sous l'influence des facultés morales, sa physionomie changera bientôt, ses traits perdront de leur délicatesse, sa peau s'épaissira, ses cheveux deviendront rudes, son tact s'émoussera, son crâne se modifiera, et après deux ou trois générations, vous chercherez vainement des traces de l'homme civilisé, possédant une ame faite à l'image de Dieu....

Miracle, miracle! — Je fus brusquement distrait de mes réflexions philosophiques, par les exclamations de l'équipage et des passagers. On venait de prendre un requin, et, à la grande surprise des spectateurs, on avait trouvé un livre imprimé dans ses intestins! comment ne pas croire après cela que Jonas passa trois jours et trois nuits dans le ventre d'une baleine?.... Mais ce qui vint augmenter beaucoup l'étonnement des passagers, c'est qu'après avoir fendu le corps de ce requin depuis la tête jusqu'à la queue;

après lui avoir enlevé les intestins, ne lui avoir laissé absolument que la chair et les os, et l'avoir jeté ainsi mutilé à la mer, il se remit à nager avec autant de force et de calme que si on ne lui eût fait qu'une petite égratignure! Quant au livre trouvé dans son ventre, on sut bientôt que le second l'avait laissé tomber quelques heures auparavant. Avouez cependant, qu'il y avait lieu à faire un hel et bon miracle! Un peu d'astuce de la part du second, beaucoup de crédulité et surtout de soi de notre part, un peu de complaisance de la part des savans, le miracle pouvait être constaté vrai. - Vingt-quatre passagers, douze hommes d'équipage, eussent été les témoins oculaires; et, au besoin, moi, écorcheur d'oiseaux, j'eusse été le naturaliste, le physicien qui est attesté, constaté la possibilité du fait.

Voici une distraction d'un autre genre: le baptéme de la Ligne! Chrétien ou non, il faut que vous vous soumettiez de bonne grâce au jong imposant du Père la Ligne; empereur des deux zones torrides; et payer gament le tribut qu'il lui plaît d'imposer depuis que Vasco de Gama et Christophe Colomb se sont avisés de passer par ses états aquatiques.

C'était le 30 janvier; quelques passagers de l'entre-pont avaient entendu dire aux matelots que nous étiens à la Ligne; leur curiosité, étonnamment irritée par cette nouvelle, les tenait dans une grande agitation; pour les calmer on jugea prudent de faire apporter le télescope et de leur montrer la Ligne. Ce jour-là même, au moment où le soleil disparaissait de notre horizon nautique, le tonnerre et les éclairs, représentés par un pistolet d'arçon, accompagnés d'une grêle de pois qui tomba sur le gaillard d'arrière, annoncèrent aux profanes, saisis de crainte et d'épouvante, l'arrivée d'un messager du souverain dominateur des mers tièdes. En effet, nous ne tardâmes pas à voir arriver, monté sur un mammisere quadrupède, qui n'a pas encore trouvé place dans la classification zoologique de Cuvier, un ange, sous les traits d'un postillon; il remit à notre capitaine (qui le prit au sérieux) le message suivant :

> Zônes-Torrides. — Grande Ligne. ( Le 30 Minaoné 4830 Mailloches.

« Moi, grand empereur de tous les royaumes « des deux Zônes Torrides, vous fais savoir que « votre navire, n'ayant pas encore passé dans mes

- « états, ainsi que plusieurs de vos passagers, je « vous somme de vous disposer à la cérémonie du « saint-baptême, qui aura lieu demain.
- « Je vous fais savoir en outre, que si quel-« ques-uns de vos passagers se refusaient de pa-« raître à mon ordre, devant ma toute-puissance, « ils subireient le peine due à ceux qui se révol-
- « ils subiraient la peine due à ceux qui se révol-
- « tent contre moi.»
- « Je vous salue, ainsi que vos officiers, passa-« gers et passagères. »

Chevalier de l'Etalingure,

Pere LA LIGNE.

Après avoir lu, à haute et intelligible voix, cet ordre émané de la toute-puissance des régions aqueuses, le capitaine assura le messager de sa soumission entière, et, après avoir sondé les dispositions des profanes, il dit que tous attendraient dans le plus grand recueillement l'instant où il plairait au grand monarque de se manifester à leurs yeux. L'ambassadeur remonta sur son coursier et disparut soudain.

Le lendemain, dès l'aurore, ce fut un mouvement général à bord, les ablutions, les purifications mirent les adeptes en état de recevoir la cour aquatique; vers 10 heures elle arriva. Nous étions par 0.31 de latitude sud et je ne sais plus combien de longitude occidentale; la mer était calme, le temps couvert et brumeux; le cortége s'avança de l'avant sur l'arrière, par le côté de tribord, dans l'ordre suivant : d'abord un gendarme (c'est indispensable pour le bon ordre; c'est de tous les temps et de tous les lieux); ensuite Neptune, armé de son trident, puis le sacerdoce, et enfin le Père la Ligne et son épouse, qui étaient fort simplement vêtus et avaient ma foi l'air de braves gens pour un roi et une reine aussi puissans. Le pontife avair l'air plus fier qu'eux et pourtant le Père la Ligne pouvait anéantir le pontise d'une chiquenaude!

Neptune prit le timon et gouverna le bâtiment pendant la cérémonie; le Père la Ligne avait sans doute trouvé cela prudent.

Après avoir donné sa bénédiction à tout ce qui se trouvait sur son passage, le pontife s'avança vers un autel dressé sur le gaillard d'avant. Une piscine, d'une grandeur extraordinaire était

planée tout auprès; une patène de hois était entre les mains du pantife et un adepte tenuit le plat destiné à recevoir les offrances. Le Père la Ligne et sen épouse étaient assis près de l'autel.

Un gendarme amena les Néophytes un à un dans le sunctuaire mystérieux: On les fit assour au-dessus de la piscine, et avant de leur faire baiser la patène, on leur fit prononcer on semment:

"Je jure de ne jamais attenter à la vie ni à l'honneur d'un marin, de ne jamais convoiter sa femme ni son bien. »

Puis on fit lever le bras au néophyte, on lui versa un pour d'eau dans la manche, il baisa la patème, il fit son offrande, et il fiat initié!

Mais si le pontife n'a pas été satisfait de l'offrantle l'un signal suffit pour plonger le nouveau convertie dans la piscine, où il se débat à son aise, tandis que les honnêtes gendarmes lui versent des seaux d'eau sur la tête. Et quand un néophyte moins fervent ou plus récaleitrant refine sa petite offrande, il faut qu'il s'attende à passer par de rudes épreuves! Je vous assure que celles qu'on faisait subir en Égypte aux initiations d'Isis et d'Osiris n'étaient rieus en comparaison; le squi moyen d'adoucir la rigueur et l'inflenihilité des prêtres du tropique, c'est de payier de bonne grées et de leur faire encore la révérence bien humble.

Lorsque tout le mende sut initié, qu'il n'y out plus de profines, chaoun ôta son masque: co fat alors une confusion, un vacurme, une lucchanale épouvantables; chacun s'empara d'un seau, d'une jatte, d'un pot, de ce qui tomba sous la main et, puisant à même les cuves, rémplies d'esta à dessein, on s'aspergea jusqu'à épuissement d'eau et de sorces. Il n'y avait plus d'autorité à bord, le capitaine était aspergé par le mousse, le père la Ligne par les gendarmes, Neptune par le pontise, ensin c'était un vrai chaos!... Cette mauvaise charge digne de l'ère de scepticisme qui nous régit me coûta vingt mille sangsues qui moururent des suites de l'aspersion.

Depuis ce carnaval torridien, jusqu'aux approches de terre, il ne se passa rien de remarquable. On prit plusieurs requins; je m'amusai à disséquer la tête et la colonne vertébrale d'un assez grand; je disséquai aussi des poissons volans

qui tombèrent à bord; mais, chose surprenante, nous ne vimes pas un seul damier, oiseau palmipède du genre petrel, qui est ordinairement très-commun au-delà du tropique du Capricorne.

Enfin, le 27 février, à huit heures du soir, nous trouvant par 54° 51' sud, on s'aperçut que la mer, devenue houleuse, était changée. On sonda, et l'on trouva 50 brasses, fond de sable noir; nous étions à environ 40 lieues de terre.

A une heure de nuit on sonda de nouveau, et l'on trouva 25 brasses, fond de roche; nous étions dans les eaux de la Plata!

## CHAPITRE U.

Le Rio de la Plata.

Combien d'individus de toutes nations se sont laissé prendre à ce nom pompeux de Rivière d'argent! combien, alléchés par lui se sont figuré sottement qu'il ne s'agissait que de se baisser pour y ramasser l'argent tout monnayé! On raconte plaisamment, à ce propos, qu'un étranger au moment de débarquer sur ces rives, ayant, par hasard, aperçu à ses pieds une once d'or (quadruple), il la repoussa du pied avec humeur en disant qu'il aurait du temps de reste pour en ramasser. Le pauvre diable a sué sang et eau depuis pour en gagner la valeur.

Ce nom mensonger de la Plata fut donné au fleuve que nous visitons par suite d'une méprise, car on n'a jamais trouvé une parcelle d'argent ou d'or dans cette rivière ni ses affluens, et, l'on dirait que les premiers conquérans, pour se consoler de leur désappointement, ont voulu tromper, à leur tour, les aventuriers qui marcheraient sur leurs traces.

Géographie. — La Serra dos vertentes qui forme, sous divers noms locaux, la chaîne occidentale du système brésilien, d'une part, les Sierras de Cochabamba et de Santa-Cruz, qui sont un prolongement de la cordilière orientale du système péruvien, d'autre part, forment le véritable divortia aquarum de l'Amérique du sud, en séparant l'immense bassin du Maranhon ou Amazone, de celui de la Plata, les deux plus grands fleuves connus.

Ainsi la Plata n'a d'autre rivale sur le globe que l'Amazone qui la surpasse, quant à la masse des eaux et à la longueur du cours, mais non en largeur. Ces deux fleuves ont le même berceau; tous deux sont les dignes fils des gigantesques Cordilières des Andes et des hautes montagnes du Brésil; tous deux sont le réceptacle de ces innombrables rivières coulant en divers sens, entre le Pérou, Bolivia et le Brésil.

La rivière Parana, qui, à 27° de latitude, s'enrichit des eaux du Paraguay et reçoit une infinité de rivières et de ruisseaux, pendant sa longue course, et l'Uruguay, qui dans une même latitude descend de l'orient, en augmentant de même la masse de ses eaux, forment une merveilleuse ramification de canaux navigables, se réunissant en un seul tronc sous le nom de Rio de la Plata. Dès que cette grande masse d'eau s'est réunie, elle s'étend majestueusement jusqu'à la mer, et elle a plutôt l'apparence d'un golfe profond que d'un fleuve, puisque, entre les caps Santa-Maria et San-Antonio, sa

Je fais abstraction des grandes rivières qui descendent au Nord du Bas-Pérou, de la Colombie et des Guyanes, comme appartenant à d'autres systèmes de montagnes qui n'ont rien de commun avec la Plata.

largeur est de quarante lieues marines, tandis que son point le plus étroit, à soixante-dix lieues de l'embouchure, presque en face de Buénos-Ayres, est encore de dix lieues! Ces caps de Santa-Maria et de San-Antonio sont les bornes nord et sud que les géographes donnent au Rio de la Plata, parce que jusque-là on ne sent point l'influence de la marée et qu'on ne remarque aucun des autres caractères qui appartiennent à la mer; mais les pilotes-pratiques donnent pour limites au fleuve les pointes de Santa-Lucia et de las Piedras, un peu en avant de Montévideo, parcequ'après ces deux points les eaux cessent d'être potables et que c'est aussi là que commencent les dangers.

Hydrographie. — L'étendue qui donne au Rio dela Plata une si grande magnificence est contrebalancé par son peu de profondeur, ce qui cause de fréquens embarras aux bâtimens qui tentent de le remonter sans pilotes. Il n'y a que deux canaux susceptibles de recevoir les navires tirant plus de huit pieds d'eau, l'un qui suit la côte du nord, l'autre celle du sud. Outre que le gouvernement de Buénos-Ayres a fait rédiger un itinéraire qui est distribué aux capitaines, il s'est formé dans ces dernières années une société de pilotes lamaneurs à Buénos-Ayres

et à Montévidéo, dans le but de suffire à tous les besoins depuis les caps Santa-Maria et San-Antonio jusqu'en rade de Buénos-Ayres, y compris les points intermédiaires.

Quant aux précautions à prendre pour les abords de la Plata et même pour la navigation tout entière du fleuve, on doit beaucoup de remercimens aux officiers de la gabare l'Émulation, qui ont exploré ces côtes avec un soin tout particulier pendant les années 1831 et 1832 et en ont dressé d'excellentes cartes.

Histoire.— Christophe-Colomb, génie obscur, plus avancé que son siècle dans la connaissance de l'astronomie et de la navigation, avait découvert le nouveau monde <sup>1</sup>; Fernand-Cortez avait conquis le Mexique; Pizarro n'avait pas encore rendu le nom espagnol odieux et exécrable aux Américains, par les cruautés inouies exercées par lui, au nom de l'Évangile, pendant la conquête du Pérou; Alvarez Cabral, capitaine portugais, favorisé par un heureux hasard, avait découvert <sup>3</sup>

 $<sup>{}</sup>_{1}$  Voyez , pour les observations nautiques , la note C , à la fin de ce volume.

s En abordant , pendant la nuit du 11 octobre 1492 , à l'une des îles Lucayes , nommée par lui San-Salvador.

s L'an 1500. Il se rendait aux indes Orientales, par le cap de Bonne-Espérance. La tempête et les courans le portèrent sur la côte du Brésil.

de Brésil, la plus belle contrée d'Amérique; lorsque Jean-Diaz de Solis, pilote Castillan, découvrit l'an 1515, un fleuve immense, nommé Paranaguazu 'par les Aborigènes. Après s'être assuré que ce n'était pas un golfe, il changea ce nom guarany en y substituant le sien, et l'appela Rio de Solis.

Ce malheureux navigateur étant descendu à terre, près de l'endroit où fut fondé Maldonado, sur la rive gauche du fleuve, les indomptables *Charruas*, peuples chasseurs et jaloux de leur indépendance, l'attirèrent le plus qu'ils purent dans l'intérieur et le massacrèrent, lui et ses gens, d'une manière horrible.

Le frère de Solis, resté à bord du bâtiment avec le reste de l'equipage, fut tellement effrayé et découragé qu'il s'en retourna en Espagne sans vouloir pénétrer plus avant. Il se passa onze années avant que l'on osât tenter de nouvelles découvertes sur ce point de l'Amérique. Le hasard y ramena encore les Espagnols en 1526.

<sup>·</sup> Voyez la note D, pour l'étymologie de ce nom.

<sup>2</sup> ll y était déjà venu en 1508 , mais il n'était pas sûr que ce fût un fleuve.

Le vénitien Sébastien Cabot', qui, en 1496, avait fait la découverte de Terre-Neuve pour l'Angleterre, la voyant tropoccupée de ses affaires domestiques pour songer à former des établissemens dans le Nouveau-Monde, porta ses talens en Castille, où sa réputation le fit choisir pour une expédition brillante. La Victoire, ce vaisseau fameux pour avoir fait, le premier, le tour du monde, et le seul de l'escadre de Magellan qui fût revenu en Europe, avait rapporté des Indes-Orientales beaucoup d'épiceries. L'avantage qu'on retira de leur vente, fit décider un nouvel armement, qui fut confié aux soins de Cabot. En suivant la route qui avait été tenue dans le premier voyage, ce navigateur arriva à l'île Sainte-Catherine, d'où il se rendit au petit port des Patos, sur la côte du Brésil, par les 27º de latitude australe. Là il fut joint par Diégo Garcia, lequel était sorti de la Corogne, expédié aussi par la cour d'Espagne pour faire des découvertes. Il y trouva deux autres espagnols déserteurs de la petite armée qu'avait commandée Solis. Dans les environs il y avait encore quinze autres

<sup>1</sup> Les Espagnols en ont fait Caboto et Gaboto. Ce n'est pas le seul exemple de l'altération des noms de navigateurs ou d'explorateurs. Cristophe Colomb est appelé par les Espagnols Cristoval Colon. Je crois néanmoins que pour ce dernier, c'est nous qui l'avons altéré.

espagnols déserteurs de l'armée du capitaine don Rodrigue d'Acuna, destinée pour les Indes Orientales. Tous ces déserteurs informèrent Cabot qu'il y avait de grandes richesses d'or et d'argent dans le Rio de Solis, c'est pour cela qu'il se détermina às'y introduire; mais il éprouva tant de résistance de la part de ses compagnons, qu'il fut obligé d'abandonner dans l'ile Sainte-Catherine les principaux opposans. Il partit enfin, après avoir fait construire une galiote; il entra dans la Plata et vint jeter l'ancre vis-à-vis de l'endroit où fut, depuis, fondé Buénos-Ayres; c'était à l'embouchure d'un ruisseau qu'il appela San-Lazero et qui porte aujourd'hui le nom de San-Juan. Il fut bien surpris de trouver dans cet endroit l'un des compagnons de Solis, le seul qui eût échappé au massacre.

Cabot laissa dans ce petit port les deux plus gros navires, avec trente hommes et douze soldats pour défendre les effets qu'il déposa dans une harque entourée de palissades. Quant à lui, il partit avec la galiote et une caravelle, dans le but de continuer son exploration, en donnant ordre à ceux qui restaient, de chercher un meilleur port dans les environs.

Il suivit le cours du Parana jusqu'au 27° 27' 20" de latitude, et 59 de longitude, en s'arrêtant fréquemment pour se faire des alliés parmi les Mbeguas, les Caracaras, les Timbûs, et quelques autres tribus, toutes de la nation Guarany. Ces Indiens portaient à leurs oreilles quelques petites lames d'or et d'argent, que les Espagnols échangèrent contre d'autres bagatelles.

Après cela, Cabot s'introduisit dans la rivière du Paraguay, pour y trouver certains Indiens qu'on lui avait dit avoir vendu les lames d'or et d'argent à ceux de qui on les avaitachetées. Quand Cabot fut arrivé au confluent du Rio-Bermejo, il fit avancer un brigantin, (qu'il avait construit récemment), avec trente hommes. Geux-ci rencontrèrent quelques Indiens Agaces, lesquels persuadèrent aux Espagnols qu'effectivement ils possédaient beaucoup d'or et d'argent dans leurs maisons, et qu'ils l'échangeraient volontiers avec d'autres choses. Les Espagnols, au nombre de quinze, s'étant laissé persuader, suivirent les Agaces, et ceux-ci les surprirent et les massacrèrent tous.

Cet échec, et la nouvelle que quelques navires étaient entrés dans le Rio-de-Solis, déterminèrent

Cabot à rebrousser chemin. Il rencontra bientôt Diégo Garcia, le même qu'il avait laissé au port des *Patos*, qui, remontant le Parana, prétendait avoir les mêmes droits à la conquête. Ils eurent quelques altercations ensemble, mais enfin ils convinrent de redescendre au fort del Espiritu-Santo, bâti par Cabot, d'y construire quelques bâtimens légers, et de continuer la découverte.

Mais la résistance qu'opposaient les naturels du pays (ils avaient massacré la plupart des Espagnols laissés à la rivière de San-Lazaro), fit juger à Cabot que pour s'établir solidement, il fallait d'autres moyens que ceux dont il pouvait disposer. Aussi, en 1530, il prit la route de l'Espagne pour les aller solliciter, ayant grand soin de se munir des petites lames d'or et d'argent qu'on avait échangées avec les Guaranis, afin d'en faire hommage à Sa Majesté.

Voilà le motif pour lequel on donna alors à ce pays là le nom pompeux de Rio de la Plata.

C'est ainsi qu'on a ravi à l'infortuné Solis jusqu'à la gloire de la découverte, en substituant à

<sup>1</sup> Voyez Reynal et d'Azara.

son nom, que porta d'abord le fleuve, un autre nom trompeur et impropre. Seulement un *ruis*seau, sur les bords duquel eut lieu le massacre, s'appelle aujourd'hui arroyo do Solis!!

Les bords de la Plata sont très peu élevés. Ce sont des terrains tertiaires qui, dans la classification géologique, appartiennent aux périodes 'alluvienne et diluvienne, principalement la partie Sud, ou la province de Buénos-Ayres, qui ne présente qu'une immense plaine basse et unie, composée uniquement de limon, de sable et d'argile, recouvrant un tuf calcaire jusqu'aux frontières de Patagonie.

Les terrains de la Banda-Oriental, de même que ceux de Rio-Grande-do-Sul, paraissent être un sol primordial, modifié par des périodes diverses, comme on le verra dans le cours de mes observations.

Rien de plus triste à la vue que ces bords sa-

<sup>1</sup> Par période alluvienne, j'entends parler des alluvions qui se sont formées immédiatement et successivement après les cataclysmes de la période diluvienne. — Je recommande aux personnes qui n'auraient aucunes notions de géologie, la lecture des Lettres sur les révolutions du Globe.

blonneux, dépouillés d'arbres et de verdure, n'offrant qu'un horison immense, sans accidens de terrain pour reposer les regards fatigués de n'apercevoir que des sables et une herbe aride, brûlée du soleil pendant quatre mois!

Une impression de tristesse s'empara de moi lorsque je vins à découvrir ces campagnes si tristes, que je m'étais complaisamment figuré être embellies par tous les charmes d'une nature riante et fertile! J'aurais voulu rétrograder aussitôt, tant j'étais cruellement désabusé.

Il est peu d'étrangers, de Français, d'Italiens surtout, qui, venant pour la première fois à Buenos-Ayres, sans renseignemens certains sur le pays, n'aient déploré la sotte fantaisie qui leur avait fait choisir une contrée si sauvage, préférablement à d'autres où la nature étale un luxe merveilleux. Ce n'est que peu à peu, et lorsqu'on a pénétre dans l'intérieur, qu'on se familiarise avec ces champs incultes et ces déserts sans fin, appelés Pampas.

## CHAPITRE III.

Montévideo.

Ce fut pendant la nuit du 28 février que nous mouillames en rade de Montévideo. Une frégate française se trouvait à une portée de canon de nous; mais l'obscurité était si grande qu'on ne distinguait que son fanal, dont le feu nous guida mieux que celui du Cerro.

J'étais impatient de voir poindre le jour afin d'analyser ce sol américain, de respirer l'air pur d'un ciel azuré, de sentir les émanations électriques de cette terre indépendante, de voir enfin se lever le soleil de la liberté sur ces rives hospitalières!

Chose étonnante! le lendemain je n'étais plus si empressé; mon enthousiasme avait singulièrement molli.... n'étais-je pas Français? Il paraît du reste, que la végétation vigoureuse et abondante des zônes chaleureuses rend Morphée trèsprodigue de pavots, du moins il semblait vouloir me combler de faveurs ce jour-là, en les répandant avec profusion autour moi. Je ne lui en sus pas mauvais gré du tout, lorsque, montant sur le pont pour secouer mes pavots, je me vis entouré de mauves, de goëlands, de bec-en-ciseaux, d'hirondelles-de-mer et autres palmipèdes criards, réunis autour du navire en telle abondance qu'ils m'assourdissaient par leurs cris rauques. Ce ne fut qu'après avoir tiré une douzaine de coups de fusil et abattu quelques mouettes, autour desquelles s'amassèrent les autres, que je pus

enfin me rendre à moi-même et observer librement.

Alors je découvris sur la pointe occidentale d'une colline, qui s'abaisse de manière à former une langue de terre un peu prolongée, la petite ville de Montévideo, formant avec ses pâtés de maisons blanches (suivant l'expression originale d'un célèbre voyageur), ses fortifications en zigzag, ses belveders, ses deux tours de faïence peinte et son môle en bois, une ellipse inclinée, que la disposition du terrain rend parfaite.

En face de la ville, à l'ouest et tout au bord du fleuve, le *Cerro*: c'est un morne de forme cônique légèrement affaissé sur sa base, s'élevant à cent-cinquante mètres au-dessus du niveau de la mer, et laissant voir à sa cime une forteresse surmontée d'une lanterne '.

Au milieu, entre la ville et le Cerro, s'ouvre une baie de forme ovale s'avancant de deux

c'est ce Cerro qui a fait changer le nom de San-Felipe, que portait d'abord la ville, en celui de Montévideo, dont l'étymologie est celle-ci: Monte, mont ou montagne; vi, j'ai vu; deo, abréviation de de lejos, de loin.

lieues dans les terres et au fond de laquelle se voient au-dessus de plusieurs îlots, des dunes de sable et quelques habitations éparses.

Rien n'indiquait que nous fussions dans un fleuve, bien qu'à trente lieues de son embouchure; la rade entièrement ouverte n'offrait que l'image de la mer, souvent très-agitée en cet endroit.

Suivant la saison dans laquelle on arrive, l'aspect de Montévideo est gai ou triste : malheureusement j'arrivai sur la fin de l'été, lorsque le soleil, après avoir été presque perpendiculaire à cette zône, avait brûlé la végétation et laissé un caractère sévère et agreste à ces lieux privés d'arbres et d'ombrage. Le Cerro, couvert d'un gramen épais avait pris une teinte grisatre qui attristait la ville; les plaines unies qu'il domine étaient desséchées; elles n'offraient aux troupeaux amaigris, qu'on voyait épars ça et là, qu'une pature sans substance. Les jardins seuls, ornés d'une végétation étrangèré, laissaient voir une nature moins fanée, des teintes moins sombres; quelques pêchers, quelques peupliers associés à l'ombu indigène' reposaient seuls ma vue déjà fatiguée,

<sup>1</sup> Espèce de Ficus qui caractérise ces plaines. (D'Orb.)

attristée, et regrettant le beau sol accidenté de la riche Normandie. Quel contraste pour moi! Au lieu de vergers bien plantés, de ces belles fermes entourées de quintuples rangées de hêtres, d'ormes ou de chênes, de ces guérets couverts de prairies artificielles ou de moissons dorées, je n'avais devant moi qu'une terre aride presque sans culture et un sol uniforme. Pendant l'automne, l'hiver et le commencement du printemps, lorsque des pluies abondantes ont rendu la fraîcheur et la vie à ces plaines, en formant une multitude de ruisseaux qui les arrosent, le pays change d'aspect; il se transforme en d'immenses prairies verdoyantes où les troupeaux joyeux bondissent en broutant une herbe nourrissante. La terre fertilisée, prêtant complaisamment son sein aux semences que l'agriculteur laborieux veut y jeter, récompense au centuple les peines qu'il s'est données; c'est alors qu'on voit dans les campagnes s'étendant entre Montévidéo et Maldonado de vastes champs de maïs, d'orge et de blé qui répandent l'abondance chez ces peuples sobres, non-seulement dans cette localité, mais encore à Buénos-Ayres même, qui s'approvisionne de céréales chez « la fourmi sa voisine. »

6

<sup>1</sup> L'expression n'est pas forcée.

Il ne faut donc pas se presser de porter un jugement défavorable sur ce pays, lors même que tout paraît brûlé du soleil: deux mois suffiront pour opérer devant vous un changement à vue. Mais même au plus fort des chaleurs, si vous pénétrez de quelques lieues dans l'intérieur, vous êtes agréablement surpris, et peu-à-peu vous vous enchantez en retrouvant des sites qui vous arrachent un soupir, une larme d'attendrissement, un frisson de plaisir...... C'est que l'illusion est complète, vous avez retrouvé un site de la terre natale!

Comme vous le voyez, cette terre est digne de la liberté: ce n'est point une terre de déception qui vous étale d'abord tous ses charmes, toute sa parure, pour ne vous laisser voir ensuite que nudité, qu'aridité désespérante pour le cultivateur intelligent; loin de là, semblable à ces sentiers semés d'aspérités dont parle l'Écriture, elle vous fait passer par des déserts sauvages pour arriver à l'Eden que vous avez rêvé.

Dans l'après-midi, je descendis à terre avec le capitaine; à mesure que j'approchais et que je distinguais mieux la forme amphithéatrale de la ville, celle des maisons et des édifices, en même temps que l'aridité des campagnes me semblait moins grande, je me croyais transporté en Syrie ou en Palestine; je ne reconnaissais plus l'Amérique. En effet, la forme carrée des maisons, terminées en terrasse (azotea), et n'ayant pour la plupart qu'un res-de-chaussée, leur blancheur éblouissante, la forme pyramidale de quelques belveders, la bizarrerie des tours de l'église de la Matriz, cathédrale dont les petits dômes sont recouverts de faïence peinte et vernissée, les fortifications sur les parapets desquelles s'apercevaient quelques soldats Africains, mêlés à des créoles-métis, au teint olivâtre, tout cela prêtait singulièrement à l'illusion; il ne manquait que des cèdres aux cimes élancées, des palmiers et des grenadiers, pour me représenter une ville des environs du Liban ou du Jourdain.

J'arrivai dans le port, au pied du môle en bois, ou plutôt du débarcadère; je jetai un coupd'œil sur la baie circulaire qui forme le véritable port. On me montra quelques balises, et des bouées placées en différens endroits pour signaler les carcasses de navires qui se sont perdus, il n'y a pas très long-temps. Il paraît que le port de Montévidéo nécessite des travaux hydrauliques d'autant plus urgens qu'il se comble de

plus en plus par le sable et la vase qu'y déposent les courans. Outre cela, il est exposé aux mauvais vents, qui, non-seulement rendent la mer grosse, mais encore font chasser les bâtimens sur leurs ancres, entravent leurs câbles, les font tomber les uns sur les autres, et quelquefois même les jettent à la côte, comme il est arrivé à plusieurs époques et notamment le 28 septembre 1826, où plus de cent navires éprouvèrent de fortes avaries, tandis que plusieurs se perdirent dans le port même. Le fond étant de vase molle les ancres tiennent peu, et les cables ne tardent pas à se pourrir. Il faut de bonnes chaînes en fer et des navires doublés en cuivre pour séjourner avec sécurité dans la rade et le port de Montévidéo; mais même avec ces précautions, il faut une grande vigilance, car lorsque le pampero ( vent d'ouest et de sud-ouest ) vient à souffler, il n'y a aucun abri contre lui, et l'on ne peut même pas sortir aussi vîte qu'on le voudrait. Il est à regretter qu'on n'ait pas formé un port au confluent de la rivière de Santa-Lucia, qui se trouve un peu à l'ouest du Cerro; les bâtimens d'un tonnage ordinaire y eussent trouvé un abri sûr contre tous les vents.

Ainsi, Montévidéo est dans une petite pénin-

sule, entourée de tous côtés par le fleuve, excepté de celui de l'est, où se trouvent la citadelle et les meilleures fortifications. Il est bien fâcheux que, par un article du traité de paix fait avec le Brésil, toutes ces fortifications, qui ont coûté beaucoup, doivent être détruites. Cette stipulation, faite par l'empereur don Pedro, ne devrait-elle pas être annulée par le gouvernement actuel du Brésil, puisque les Brésiliens affirment à qui veut l'entendre que leur guerre n'était pas nationale?

Le plan de la ville est très-régulier, divisé en cuadras (carré de maisons); les rues bien alignées, garnies de trottoirs, se trouvent coupées à angles droits; malheureusement elles ne sont pas pavées, ce qui les rend aussi désagréables en temps de pluie qu'à l'époque de la sécheresse : des nuages de poussière salissant tout dans l'intérieur des maisons ou ce sont des cloaques affectant l'odorat, principalement dans le bas de la ville.

Toutes les maisons sont bâties en brique, et la plupart sont très-basses, comme je l'ai déjà dit; mais on en construit de nouvelles à plusieurs étages, qui rivalisent avec ce que nous avons de plus gracieux en Europe; seulement, le toit reste toujours en terrasse, parce que cette sorme donne beaucoup de fraicheur aux maisons; elle offre encore l'avantage de laisser respirer un air plus pur après une journée caniculaire, en permettant à toute la famille de se tenir au-dessus des exhalaisons tièdes du sol échauffé; et de plus c'est une forteresse où le patriotisme et le courage des semmes ont aidé souvent les citoyens à se délivrer d'un joug étranger ou de l'invasion des barbares. Les Anglais doivent se rappeler encore ce que vaut une azotea pour la désense du soyer domestique...

En somme, la ville de Montévidéo n'est pas désagréable, quant à son aspect physique; et si l'on fait entrer en considération, comme on le doit certainement, l'air d'aisance et les manières tout aimables des habitans, doués, comme les Argentins de beaucoup d'esprit et d'un extérieur très-avantageux, on se convaincra facilement que son séjour peut offrir des charmes réels. C'est plus qu'il n'en faut, à mon avis, pour inviter les négocians à se fixer sur un point qui, aux avantages signalés, joint encore ceux d'une position des plus favorables au commerce; un climat des plus salubres et un gouverneur éclairé, ami des étrangers, proteceur du commerce et de

l'industrie. Que demanderait-on de plus? Apportez des marchandises convenables, des capitaux et des bras industrieux, et vous verrez que vous n'avez pas tenté en vain la fortune. Je veux essayer de le prouver dans la description que je donne au chapitre suivant du territoire composant la Banda-Oriental.

Peu de villes de l'Amérique ont plus souffert que Montévidéo, depuis sa fondation qui date de 1724; son commerce et sa population s'en sont ressentis, mais l'administration éclairée de M. Vasquez, rappelant celle de M. Rivadavia à Buénos-Ayres, à une autre époque, tend à réparer les maux affligeans qui ont éloigné les étrangers et surtout les capitalistes d'un point digne de fixer leur attention.

Montévidéo est chef-lieu du département de son nom et capitale de la République orientale de l'Uruguay,; elle est le siège du gouvernement, composé des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

- 1 Voyez la Revue Politique, au chapitro V.
- <sup>2</sup> Sa population est évaluée à 15,000. Elle a été de 26,000.
- 3 Position astr. Longitude Occidentale de Paris, 58° 33' 25". Latitude, 34° 54' 8" Elle est à 30 lieues du cap Santa-Maria, et à 40 de Buénos-Ayres.

Le gouverneur porte le titre de Président.

Il y a une chambre de sénateurs et une autre de députés ou représentans.

J'ai dit que Montévidéo rappelait une ville de Syrie ou de Palestine; il ne serait pas impossible que l'illusion fût poussée, dans quelques siècles, jusqu'à faire croire à la transmigration de Tyr ou de Sidon dans ces lieux, où le commerce doit avoir un autel, et un culte aussi fervent que celui de la liberté.

## CHAPITRE IV.

La Banda-Oriental, ou Bépublique de l'Uruguay.

Favorisée par la nature, comme si elle l'eût choisie pour s'y montrer dans toute sa fertilité, la Banda-Oriental n'est pas moins importante par sa situation géographique, à l'embouchure de la rivière de la Plata. Sa position astronomique est entre les 55° et 61° degrés de longitude occidentale du méridien de Paris, et les 30° et 35° degrés de latitude australe. Ses confins sont, au nord, la province de Rio-Grande-do-Sul ou de Sao Pedro, dépendant de l'empire du Brésil. A l'est, encore la province de Rio Grande et le territoire neutre, espace de terrein compris entre la lagune ou le lac Mérim et l'Océan-Atlantique, ensuite cet Océan. Au sud, l'Océan - Atlantique et le Rio de la Plata. A l'ouest, l'Uruguay, qui sépare cet état des provinces d'Entre-Rios et de Corrientes, comprises dans la confédération du Rio de la Plata.

Ses limites ont varié souvent et ont été le sujet de longs démêlés entre les Espagnols et les Portugais; elles sont, quant à présent, fixées au rio Cuarey, l'un des affluens de l'Uruguay, du côté du nord, et au rio Yaguaron, qui se jette dans la laguna Mérim, du côté de l'est. Renfermée dans ces limites qui rendent le territoire de cette république à peu-près carré, sa superficie peut être évaluée à 12,000 lieues (de 20 au degré). Sa population absolue, qu'on ne connaît pas exactement, a été évaluée en 1826 à 70,000 habitans, et l'on ne peut guère la porter plus haut que ce nombre, même à présent; car s'il est de fait qu'elle

s'est accrue dans ces dernières années par les soins d'une sage administration, il n'est pas moins certain qu'elle avait considérablement diminué pendant la guerre dévastatrice du Brésil. Quant à sa population relative, elle ne peut pas être évaluée à plus de 7 ou 8 habitans par lieue carrée, parce qu'il y a peu de terrein perdu dans la Banda-Oriental.

Les fleuves et les rivières se ramifient si admirablement dans cette heureuse contrée, que les transports par eau peuvent s'opérer des points les plus reculés jusqu'à la métropole, et ce n'est pas un faible avantage dans un pays où les routes sont à peine frayées, et les voitures mal construites; où le manque de ponts, les fréquens débordemens interrompent tout-à-coup les communications par terre. Indépendamment de l'Uruguay, deux fois large comme la Seine, d'une navigation facile jusqu'au Salto, ce territoire, si privilégié de la nature dans cette partie si essentielle aux progrès de l'agriculture et du commerce, est arrosé par le rio Negro, rivière de second ordre, comparé à l'Uruguay; le rio Santa Lucia, le Cebollati, le Daiman, l'Arapey, de troisième ordre; le Yi, le Yaguaron, l'Olimar, le Pardo, le Queguay, le Cuarey, et le Gacuarembo, de quatrième ordre.

A ces grandes rivières se joignent plus de deux cents ruisseaux, dont plusieurs sont navigables pour des bateaux plats ou des pirogues. Il y a bien quelques entraves à la navigation des grandes rivières, mais avec un peu d'industrie on les surmonterait facilement. Par exemple, l'Uruguay, si connu par la masse de ses eaux, ne peut être remonté que jusqu'à 60 lieues de son embouchure, à cause d'une petite cataracte ou d'un rescif à fleur d'eau, appelé el Salto; eh bien, il ne s'agirait que de creuser un petit canal par un des côtés, ouvrage qui serait de la plus facile exécution pour le rendre navigable, jusqu'à trois cents lieues, pour des bateaux à vapeur d'une force ordinaire et même pour des bateaux à voile de 50 tonneaux. Mais avec un bateau à vapeur, remorqueur, on conduirait des chalans de deux cents tonneaux et plus jusqu'aux Missions, à vingt lieues du Paraguay et à proximité des Yerbales! (lieu où se récolte le maté). Un peuple industrieux aurait déjà surmonté ces légères difficultés; mais dès à présent le commerce peut être très-actif sur le Rio Negro, le Santa Lucia, le Cébollati; cette dernière rivière, qui prend sa source dans les mornes de la Barriga Negra, (district de Concepcion-de-Minas) après avoir traversé, dans la direction de l'ouest à l'est, la partie sud-est de cet

état va se rendre dans la laguna Mérim, d'où l'on peut facilement communiquer avec la grande laguna ou lac dos Patos par le rio Sao-Gonzaleo, qui passe devant la nouvelle ville brésilienne de Sao Francisco de Paola.

Le sol de la Banda-Oriental est entrecoupé de nombreuses collines et de montagnes ou mornes qui n'ont pas une grande élévation. La Serra do-Mar (formant la chaîne orientale du système brésilien), qui commence au 16º degre de latitude australe, se termine, après avoir traversé la province de Rio Grande-do-Sul d'est à ouest, dans dans le rincon de la Cruz, vers le confluent de l'Ybicuy, et ne traverse pasla Banda-Oriental dans toute sa longueur, comme l'indiquent les cartes géographiques, copiées toutes les unes sur les autres. Elle envoie seulement dans la Banda-Oriental, ainsi que dans les hautes missions, quelques chaînons qui se ramifient en s'abaissant de plus en plus. Il y a bien dans l'est et le sud-est, vers la frontière du Brésil, une chaîne continue, mais ce n'est qu'une colline élevée appelée Cuchilla Grande qui ne me paraît pas dependre de la Serra do-Mar. Je suis porté à croire qu'il en est de même des collines du sud-ouest appelées Asperezas de Mahame.

Je n'al pas assez voyagé dans l'intérieur de la Banda-Oriental pour me prononcer d'une manière certaine; aussi, craignant d'augmenter les erreurs déja trop grandes, je me suis abstenu de faire représenter les chaînes de montagnes sur ma carte. Cependant si je puis en juger d'après ce que j'ai observé dans l'intérieur de la province de Rio Grande, je puis raisonnablement penser qu'il n'y a aucun rapport entre le chainon de la Barriga-Negraet de Cuchilla-Grande avec la Serra-do-Mar. Ce qui me confirme dans mon opinion (ou mon erreur, si l'on veut), c'est la composition géologique des mornes et des collines du sud et de l'est de la Banda-Oriental, entièrement différente de la partie de la Serra que j'ai traversée. Au lieu de grès de toute espèce que j'y ai trouvés, même sur les points les plus élevés, on est surpris de rencontrer ici, au niveau de la mer, des roches granitiques, purement cristalines, ayant souffert un morcellement plus ou moins violent, une décomposition plus ou moins grande. Ces décompositions ont produit par voie de sédiment et par agglomération, des roches d'une autre nature, maisappartenant toujours au sol primordial qui paraît faire la base des terrains de nouvelle formation. J'ai retrouvé, comme on le verra par la suite, les mêmes roches avec les mêmes caractères de morcèlement, de décomposition et d'agrégation aux environs de Porto-Alégre dont le sol présente une analogie frappante avec celui de Montévidéo.

Indépendamment des chaînes de collines dont je viens de parler, il y a encore beaucoup de mornes isolés qui contribuent à rendre plus pittoresque le tableau qu'offre l'alternative continuelle des monticules, des prés, des ruisseaux et des rivières boisées.

Le climat est très-tempéré sur toute la surface du territoire de la république; l'humidité, que doivent produire les nombreuses rivières qui la sillonnent, ainsi que les vents de nord et de nordest, passant sur des contrées marécageuses et chaudes, est modérée par les vents de terre sudouest, toujours secs, appelés communément Pamperos, parce qu'ils traversent les Pampas) , et par le voisinage de l'Océan. Sa température est l'une des meilleures que l'on connaisse. Le peu de progrès que la population a faits dans le nouvel état ne doit donc pas être attribué à l'insalubrité de l'air, aux maladies particulières au pays; mais

Digitized by Google

On appelle ainsi les vastes plaines basses et unies qui sont au Sud et à l'Ouest de Buénos-Ayres. — On trouvera plus loin l'étymologie de ce mot.

bien à des causes purement politiques. Il provient de la guerre avec l'Espagne, qui fat plus cruelle sur ce territoire que sur aucun autre point des provinces unies, de la guerre civile et de l'anarchie que les voisins étrangers ont pris soin d'attiser durant la révolution contre l'Espagne, et de la domination portugaise ou brésilienne, généralement détestée par les habitans, et qui a causé leur émigration dans les autres provinces.

Montévidéo fut peuplé, il y a un peu plus d'un siècle, par une colonie envoyée de Buénos-Ayres. Le territoire environnant était occupé par une multitude d'Indiens barbares, connus sous le nom de Charruas. Il faliut long-temps leur disputer le terrein, mais enfin on parvint à les repousser vers le nord, avec les Minuanes et les Guaranis proprensent dits, et les derniers restes de ces tribus barbares ont été récemment détruits; de manière que le territoire se trouve à présent libre et à l'abri de toute invasion d'Indiens.

Les nouveaux colons trouvèrent les campagnes convertes de troupeaux de bœufs et de chevaux, qui s'étaient multipliés prodigieusement depuis l'arrivée des premiers conquérans. Dès - lors, comme les terreins furent reconnus fertiles par-

tout, même dans les montagnes, on les destina au pâturage, et les habitans se hivrèrent exclusivement au soin des troupeaux. Il a continué d'être la principale branche de commerce de ce pays, non-seulement par l'extraction des cuirs de bœufs et de cheveux, mais encore par la salaison des viendes et les fontes de suif. Montévidéo, seul, parvint à avoir trente-trois établissemens de salaison', dans la plupart desquels on tuait cent bêtes par jour, sans que cette consommation semblat diminuer le nombre des troupeaux, parce que la reproduction est favorisée par une foule de eirconstances naturelles. La campagne abonde en paturages, dont aucun endroit ne reste inutile; ils sont d'une bonne qualité, quoique le besoin de sel se fasse sentir dans quelques localités, et fertilisés par l'irrigation d'une multitude de ruisseaux et de sources surgissant de toutes parts. A chaque pas le voyageur est agréablement surpris par la reneontre d'eaux pures et salubres, toujours entourées d'un bois touffu qui en entretient la fraîcheur.

Les vastes solitudes composant le territoire de la nouvelle république formaient partie de la vice-royauté de Buénos-Ayres, sous le nom de

<sup>1</sup> Saladero en espagnol; charqueada en portugais.

Banda - (Priental. Après avoir été régie pendant neuf ans par le féroce et cruel Artigas, qui attaqua Buénos-Ayres, envahit l'Entre-Rios, souleva Santa-Fé, arma les Indiens du Grand-Chaco et désola les missions de l'Uruguay par des actes inouis de barbarie, cette contrée, autrefois si florissante, fut envahie par les Portugais et réunie au Brésil, sous le titre de Provincia Cisplatina. Séparée de cet empire par un article du traite de paix, conclu en 1828, entre Buénos-Ayres et le Brésil, elle fut déclarée indépendante et prit le titre de Republica Oriental del Uruguay. D'après la nouvelle organisation qu'elle vient de se donner, tout le territoire de la république est partagé en neufs départemens, qui prennent le nom de leurs chefs-lieux respectifs; ces départemens sont : Montévidéo, qui donne cinq députés à la chambre des représentans; Canelones, qui en donne quatre; San José, trois; Colonia, trois; Soriano, trois; Paysandù, trois; Cerro-Largo, deux; Maldonado, quatre; Entre-Rios, Yi et Negro, deux : plus un sénateur chacun.

L'état possède trois villes : Montévidéo, la Colonia et Maldonado; quinze villas ou bourgades, dont voici les noms :

<sup>1</sup> Qu'il ne faut pas confondre avec la province de ce nom.

Guadalupe, San Juan-Bautista, San-José, La Florida, El Rosario, San-Salvador, Santo-Domingo-Soriano, Mercedes, Paysandù, Belen (détruit), Melo, Rocha, San-Carlo, Minas, et San-Pedro.

Plus les huit villages ou hameaux suivans:

Piedras, Pando, Porongos, Real de San-Carlos, Vivoras, El Carmelo, El Salto et Santa-Teresa.

En tout vingt-six populations, indépendamment des estancias ou grandes fermes du pays, disséminées à de grandes distances les unes des autres, et autour desquelles sont toujours groupés quelques ranches ou huttes de terre couvertes en jonc pour loger les familles employées à l'exploitation.

Le gouvernement entretient dans chacune des vingt-six populations ci-dessus une école primaire-élémentaire, par la méthode de l'enseignement mutuel, et en outre, il y en a bien un pareil nombre soutenues par des établissemens publics ou particuliers.

Des courriers réguliers partent de la capitale

pour les divers points de l'intérieur les 9, 16, 25 et 30 de chaque mois.

L'état social étant le même dans la république de l'Uruguay que dans celle du rio de la Plata, je renvoie mes lecteurs aux descriptions que j'en ferai à Buénos-Ayres où les mœurs, les coutumes et le caractère des différens habitans composant la masse hétérogène de la population seront passés en revue. Le vide que j'aurai laissé sera rempli dans l'exploration de l'Uruguay.

« Parler de l'industrie, des arts et du commerce des nouveaux habitans de l'Amérique, dit le savant M. Balbi, c'est parler de l'industrie, des arts et du commerce de l'Europe et de ses habitans, qui depuis trois siècles se sont établis d'un bout à l'autre du Nouveau-Monde. » Les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Français, les Italiens et les Allemands y ont importé leur industrie, qu'ils ont modifiée ensuite avec plus ou moins d'avantages pour eux, suivant le caractère de la nation qui dominait et la protection que son gouvernement leur accordait. Malheureusement

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Balbi a observé ailleurs, avec raison, que cette épithète de Nouveau-Monde serait mieux appliquée à l'Océanie ou Australasie, la cinquième partie du monde.

la manière vicieuse avec laquelle on fit le commerce jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle a privé l'Europe et l'Amérique des immenses avantages qu'elles en auraient tirés, si on lui avait accordé la liberté dont il a joui dans la suite. Certes, la Banda-Oriental aurait pu atteindre promptement au faîte de la prospérité, si l'Espagne, comprenant mieux ses propres intérêts, n'avait pas entravé l'essor industriel et commercial que les premiers colons tentèrent de lui imprimer. Les restrictions de l'Espagne arrêtèrent l'emigration; sa politique étroite en éloigna toujours ceux qui n'étaient pas espagnols, et ses querelles interminables avec le Portugal achevèrent de paralyser l'industrie. Comme l'exploitation des tronpeaux parut offrir la plus grande utilité, sans donner grand travail, les habitans s'y livrèrent au préjudice de l'agriculture qu'ils négligèrent entièrement. Cependant les terres ne réclamaient que des bras industrieux pour les cultiver, puisqu'elles produisaient avec abondance, et sans culture, toute espèce de grains, de fruits et de légumes; elles auraient fourni toutes les productions d'Europe et la plupart de celle des tropiques; mais à quoi bon tant de travail, se dirent les colons espagnols? que ferons-nous de notre superflu, puisque les restrictions du système colonial nous en

prohibent l'échange avec les étrangers?... Ils adoptèrent l'industrie la plus commode pour eux, et ils firent bien. Ce genre d'industrie était de nature à faire germer en eux des idées d'indépendance; elles germèrent effectivement, elles grandirent, et l'Espagne fut punie par où elle avait péché.

Le système de Galvez qui, en 1778, proclama sucessivement la liberté du commerce entre les treize principaux ports de l'Espagne et l'Amérique ci-devant espagnole, donna beaucoup d'activité au commerce de la Plata; mais ce fut après 1810, lorsque les ports s'ouvrirent à toutes les nations, lorsque les individus de toutes croyances purent se présenter pour exercer librement leur industrie, que ce pays prospéra véritablement. Sans les troubles civils et cette guerre désastreuse avec le Brésil, la Banda-Oriental eût pu s'appeler à juste titre la Phénicie du Nouveau-Monde, de même que Buénos-Ayres en eût été la Carthage.

La constitution définitive de la nouvelle répu-

Jusque-là il n'y avait que les places de Séville et de Cadix qui pussent expédier un nombre très limité de bâtimens d'un faible tonnage pour les colonies. Le commerce de la Plata était dans la dépendance de celui des spéculateurs privilégiés du Pérou.

blique, l'amour de l'ordre et le besoin de tranquillité qui se fait remarquer parmi la classe éclairée, la cessation des troubles civils, la position isolée, tout-à-fait neutre de ce petit état, sont autant de garanties morales pour les capitalistes, les commerçans et les industriels qui songeraient à augmenter leur fortune ou leur bien-être au profit d'un pays qui ne paraît pas avoir adopté pour devise l'ingratitude.

## CHAPITRE V.

Rovue chronologique des événemens survenus dans la Banda-Oriental, depuis la découverte jusqu'en 1834.

1508.—Première découverte du fleuve de la Plata, par Jean Dias de Solis, qui le prend pour un golfe.

<sup>1</sup> Voyez, pour les détails de la déconverte et de la conquête, Funes, Enseyo de la historia civil del Paraguay, Tucumum y Buénas-Ayres, Félix de Azara, Voyayes dans l'Amérique Méridionale. Raynal, Histoire philosophique des Deux-Indes.

- 1515.—Seconde découverte par le même. Cette fois, mieux informé, il substitue son propre nom à celui de *Parana-Guazu*, donné à ce grand fleuve par les Indiens Guaranis. Solis est assassiné par les Charruas.
- 1526.— Sébastien Cabot ou Gaboto pénètre, après Solis, dans le fleuve nouvellement découvert. Il fonde le premier établissement espagnol au confluent du ruisseau de San Juan, près l'embouchure de l'Uruguay. Quatre ans après, les Indiens Charruas détruisent le fort qu'il avait construit, chassent les Espagnols et restent maîtres de leur pays.
- 1530.—Cabot retourne en Espagne avec quelques lames d'or et d'argent achetées aux Guaranis, pour en faire hommage à son souverain, auquel il propose de substituer, au nom trop modeste de Rio de Solis, celui plus pompeux de Rio de la Plata.
- 1566.—Les Espagnols jettent les fondemens du premier village dans le pays habité par les intrépides *Charruas*, sur les bords de l'Uruguay, au confluent du rio Negro, et le nomment *Santo-Domingo-Soriano*.

- 1679.— Les Portugais, regardant le fleuve de la Plata comme leur limite naturelle au sud, et d'ailleurs très-envieux des découvertes des Espagnols, fondent la ville de la Colonia del Sacramento, en face de Buénos-Ayres, d'après les ordres du gouverneur portugais de Rio-Janeiro.
- 1726. Fondation de Montévidéo. La nécessité de repousser les Charruas qui occupaient tout le vaste territoire compris entre l'Uruguay, le rio Negro, les montagnes de San-Ignacio, l'Océan et la Plata, aussi bien que le besoin d'arrêter la contrebande par laquelle les étrangers ruinaient le commerce de Buénos-Ayres, engagèrent les Espagnols à y faire passer, en 1724, quelques troupes qui eurent à lutter alternativement avec les Portugais, les Charruas et même les Français qui venaient clandestinement faire provision de cuirs. Deux ans après, Bruno de Zabala, gouverneur de Buénos-Ayres, fit passer dans la Banda Oriental vingt familles de Canariens qui permirent de fonder la nouvelle ville de San Felipe ou Montévidéo.
- 1731.—Bataille livrée par les Charruas et les Minuanes aux troupes de Buenos Ayres et de Montévidéo sous le commandement de Zabala;

celui-ci est vaincu et forcé de demander l'intervention du provincial du Paraguay, lequel, par un message de paix, parvient à calmer la fureur des Indiens, et ménage entre eux et les Espagnols un traité définitif en 1752.

1757. — Le cabinet espagnol élève Montévidéo au rang de chef-lieu de province ou de gouvernement.

Cette même année, les Minuanes, tribu qui occupait l'espace compris entre le rio Negro et les Missions, reprennent les armes et attaquent les établissemens espagnols. C'est dans cette guerre que le gouverneur de Buénos-Ayres, Andonasgué, donna l'ordre cruel, trop suivi et trop bien imité dans les guerres modernes, d'égorger tous les Indiens au-dessus de douze ans, parce que, disait-il, le véritable baptême de ces sauvages est le baptême de sang!

1762. — Fondation du village de San-Carlos, près Maldonado.

1786.—Fondation de la ville de Maldonado.

1804. — Fondation de l'édifice appelé Cabildo (municipalité), à Montévidéo.

- 1806 (12 août.)—Une expédition de volontaires orientalistes, sous les ordres du général Liniers, français, débarque sur les plages de Buénos-Ayres, et avec ce faible secours les habitans de cette ville font prisonnier le général anglais Béresford et sa troupe.
- (28 octobre.) Le commodore anglais Popham bombarde par mer Montévidéo, et il est repoussé.
- 1807 (janvier.)—Les Anglais, sous les ordres du commodore Popham, attaquent et prennent, après une vive résistance, Maldonado et San-Carlos, pendant que le général sir Samuel Acmuty, assiégeant Montévidéo, déroute la garnison espagnole dans une sortie.
- (3 février.) Les troupes anglaises prennent d'assaut Montévidéo, qu'ils évacuèrent et rendirent à l'Espagne au mois de juillet de la même année, par suite de la capitulation du général Whitelock à Buénos-Ayres.
- 1808.—Le libéralisme du gouverneur Élio qui, le premier, ne craignit pas de refuser l'obéissance au vice-roi de Buénos-Ayres, fait présager les mouvemens qui, deux ans plus tard, devaient agiter le pays.

- 1810 (25 mai).—Le premier cri de liberté est jeté par une poignée d'hommes généreux, dans la ville de Buénos-Ayres, et bientôt il est répété par tout le continent américain.
- 1811 (28 février) Les patriotes orientalistes s'emparent du bourg de Mercedem où se répéta le premier cri de liberté!
- (26 avril.) Action gagnée par les patriotes sur les royalistes au village de San-José.
- (18 mai.)—Les patriotes, commandés par l'intrépide *Artigas*, déroutent les royalistes dans le village de *Las Piedras*.
- 1812 (20 janvier.) Le territoire de Montévidéo est énvahi par une armée portugaise, de 4,000 hommes, sous le commandement du général don Carlos Federico Lecor, envoyée comme auxiliaire des Espagnols; mais en vertu d'un armistice, elles évacuèrent le pays au mois de mai suivant.
- (31 octobre.) Victoire du *Cerrito*, remportée sur les royalistes par le général patriote Rondeau. Montévidéo, pris d'assaut, se réunit à la république des Provinces-Unies du Rio de la Plata, comme chef-lieu de la province de la *Banda-Oriental*.

- 1814 (17 mai.)—L'escadre espagnole, stationnée à Montévidéo, est déroutée par celle de Buénos-Ayres, sous les ordres de l'amiral Brown, anglais, au service des patriotes.
- —(23 juin.)— Les troupes de la république Argentine, sous les ordres du général don Carlos Alvear, occupent Montévidéo.
- 1815 (23 février.) Les troupes de Buénos-Ayres évacuent Montévidéo que les Orientalistes occupent à leur tour.
- 1816. Les Portugais envahissent la Banda-Oriental, en proie à la guerre civile, sous le prétexte de pacifier le pays.
- 1817. L'armée portugaise au lieu de pacifier le pays, s'empare de Montévidéo, dont le cabildo invite les habitans, ainsi que ceux de la campagne, à faire avec les Brésiliens ou Portugais, une paix qui fut conclue à cette condition: que l'occupation de la province serait seulement provisoire, et que l'armée portugaise reconnaîtrait toujours les autorités locales.
  - 1820 (septembre.)—Artigas, ce chef patriote

trop célèbre par ses cruautés, est battu par son lieutenant Ramirez, et forcé de se réfugier au Paraguay, où il est retenu prisonnier par le dictateur Francia.

1821. — Le général portugais fait approvisionner Montévidéo et déclare la Banda-Oriental réunie au Brésil sous le nom de *Provincia-Cisplatina*. <sup>3</sup>

1825 (19 avril.) — Don Juan Antonio Lavalleja, et avec lui trente-deux Orientalistes partent de Buenos-Ayres et débarquent sur les plages de la Banda-Oriental pour délivrer leur sol natal de la domination étrangère; à leur premier cri le patriotisme national s'enflamme et l'entreprise est couronnée de succès.

— (14 juin.)—Un gouvernement provisoire de la Banda-Oriental s'établit dans la villa de la Florida. Et le 20 août suivant, s'installa la pre-

<sup>·</sup> Voyez la note E, concernant Artigas.

<sup>2</sup> Voyez, pour plus de détails sur cette occupation injuste et la guerre désastreuse qui s'en est suivie entre la république Argentine et le Brésil, les intéressantes Esquisses historiques et statistiques sur Buenes-Ayres, traduites et augmentées par M. Varaigne.

mière legislature ou chambre des représentans, qui déclara nuls à jamais et d'aucune valeur tous les actes de reconnaissance, d'incorporation, etc. au Portugal et au Brésil; se déclarant en outre, elle-même, libre et indépendante de fait et de droit, avec un ample pouvoir d'adopter les formes qui lui paraîtraient convenables.

- (7 septembre.)— La même chambre des représentans sanctionne avec force et valeur de loi (dans la villa de la Florida) que le trafic d'esclaves demeure aboli et que tous ceux qui naîtront dans la Banda-Oriental, seront libres, sans exception d'origine.
- (24 septembre.)—Victoire du Rincon de las Gallinas, remportée par le général patriote Fructuoso Rivera, sur les forces brésiliennes.
- (12 octobre.)—Victoire del Sarandi, remportée par les Orientalistes, sous les ordres du général Lavalleja, sur les troupes brésiliennes.
- (Décembre.)— L'empereur du Brésil, don Pedro I<sup>er</sup>, déclare la guerre à la République Argentine.

- —(31 décembre.)—Le colonel patriote Olivera attaque les troupes brésiliennes concentrées dans le village de *Santa-Teresa* et remporte un avantage.
- 1826. (5 février.)—L'amiral Brown attaque la Colonia del Sacramento, occupée par les Brésiliens.
- (9 fév.) Le colonel don Manuel Oribe attaque le *Cerro*, occupé aussi par les forces brésiliennes.
- (11 avril.)—Combat de l'amiral Brown avec la frégate impériale *Niteroy*, en vue du port de Montévidéo.
- 1827 (9 février.)—Victoire navale remportée à l'île du *Joncal* (à l'embouchure de l'Uruguay) par l'amiral Brown.
- (20 fév.) Victoire décisive remportée par le général don Carlos Alvear, commandant l'ar-
- 1 Ce qu'il y a de remarquable dans ces attaques, c'est l'audace et le courage des patriotes, qui n'hésitèrent pas à présenter le combat à des forces dix fois plus considérables numériquement parlant.

mée nationale de la République argentine, sur les forces concentrées des Brésiliens à Ituzaingo.

1828 (1er janvier.)—Le phare de l'île de Flores est allumé.

- —(21 avril.)— Prisedes Missions de l'Uruguay sur les Brésiliens, par le général Fructuoso Rivera.
- (27 août.)— On signe à Rio Janeiro les préliminaires de paix entre la république Argentine et l'empire du Brésil.
- —(4 octobre.)—On ratifie et on échange à Montévidéo les traités préliminaires de paix entre la République et l'Empire, d'où il résulte que la Banda-Oriental formera un état séparé sous le nom de République de l'Uruguay.
- (24 novembre.) L'assemblée constituante du nouvel état se réunit dans la bourgade de San-José.
  - <sup>1</sup> La tour fut commencée en 1819, et les travaux ayant cessé furent repris en 1826.

Le môle en bois du port de Montévidéo fut commencé en 1821, par ordre du tribunal du consulat.

- (1er décembre.) Le général D. José Rondeau est nommé gouverneur et capitaine-général provisoire de l'état Oriental, et pour son substitut on désigne D. Joaquim Suarez.
- 1828 (22 décembre.) Le général D. José Rondeau prend possession du gouvernement de l'état Oriental.
- 1829 (23 avril.) Les forces impériales évacuent la place de Montévidéo.
- (1<sup>er</sup> mai.)— Le gouvernement de la république entre solennellement dans la capitale.
- (10 septembre.) La constitution de la république de l'Uruguay est sanctionnée par l'assemblée constituante.
- 1830 (17 avril.)—Le général D. José Rondeau, ayant donné sa démission, on nomme gouverneur et capitaine-général, par intérim, don Juan Antonio Lavalleja.
- (26 mai.)—La constitution de l'état Oriental de l'Uruguay est approuvée à la Cour du Brésil par les plénipotentiaires de cette puissance et de la république Argentine.

- (18 juillet.) La constitution est solennellement jurée.
- 1830 (22 octobre.)—Les chambres des sénateurs et des représentans de l'état sont installées.
- (24 octobre.) Le brigadier général don Fructuoso Rivera est nommé président de la république et l'état Oriental est définitivement constitué.
- 1832 et 1833. L'ambition démesurée du général don Juan Antonio Lavalleja, flattée et excitée par quelques Brésiliens de la province de Rio Grande, fait craindre un moment de voir se renouveler les horreurs de la guerre civile, mais l'influence du président Fructuoso Rivera sur les habitans de la campagne, ainsi que les sages mesures du chef de police à Montévidéo, déjouent de toutes parts les tentatives de Lavalleja qui, dépouillé de ses biens et chassé de la République s'est vu forcé d'abandonner ses projets ambitieux et de vivre exilé du sol à l'indépendance duquel il a si puissamment contribué. Avec plus de prudence et moins d'ambition, le général Lavalleja se serait vu, à son tonr, le chef suprême de l'état et ses concitoyens l'auraient vénéré comme il méritait de l'être.

## CHAPITRE VI.

Départ de Montévidéo. — Un Pampero. — Arrivée en rade de Buénos-Ayres. — Aspect extérieur de cette ville.

La plupart de mes compagnons de voyage, empressés de se rendre à Buénos-Ayres, abandonnèrent l'*Herminie* qui devait séjourner quelques jours à Montévidéo, et profitèrent du départ d'un des *paquetes* (paquebots) faisant la navigation régulière entre cette ville et Buénos-Ayres, pour se rendre plus promptement à leur destination. Je ne voulus pas abandonner le bon capitaine Soret qui nous avait si bien traités pendant notre heureuse traversée; j'étais d'ailleurs bien aise de voir avec plus d'attention les scènes étranges qui s'offraient à mes regards, et de prendre à loisir des renseignemens sur le pays; mais au moment où j'entrais dans une *fonda* (hôtel) Pour m'assurer d'un logement, on vint me dire que nous partions le soir même.

Le messager officieux qui s'était chargé de m'avertir de la résolution subite du capitaine, s'empressa de lier conversation avec moi, de s'informer de mes projets, du but de mon voyage. de l'espèce de marchandises que j'apportais; questions flanquées de bien d'autres auxquelles je répondais avec le plus de réserve qu'il m'était possible, sans cependant manquer à la politesse. Il s'écria: Ah! Monsieur, que je vous plains d'être venu dans un pareil pays! On assassine tous les jours les étrangers; ils sont volés, assaillis jusque chez eux; nos consuls ne sont plus respectés; ils ne peuvent rien; plus de sécurité pour nous.... Si cela doit durer encore longtems, tout commerce deviendra impossible dans ces contrées. Monsieur, si j'ai un conseil d'ami à vous donner, n'allez pas plus avant, restez à Montévidéo; ici, du moins vous avez une porte pour échapper: il y vient souvent des navires de guerre, et, en cas d'émeute, comme cela arrive à chaque instant, vous pouvez vous y réfugier; mais à Buénos-Ayres! où l'on ne peut plus rester dehors après le soleil couché! Vous courez les plus grands risques.

- Je vais à Mendoza, lui dis-je, et conséquemment il faut de toute nécessité que je me rende à Buénos-Ayres. — Vous allez à Mendoza, Monsieur! Mais vous m'effrayez.... à Mendoza! Et qui donc connaissez-vous à Mendoza? — Je nommai mon ami Anatole de Ch.....y — Hélas! Monsieur, je suis bien fâché de vous affliger; mais votre ami de Ch.....y vient d'être famillé par le farouche Quiroga, qui commande en despote dans les provinces de Cuyo, et je puis vous affirmer qu'il est disposé à en faire autant à tous les Français de l'intérieur. En achevant ces derniers mots, l'officieux nouvelliste pirouetta, prit le bras d'un Orientaliste, et me laissa livré à mes réflexions lesquelles, on doit bien le penser, n'étaient pas gaies! Qu'allais-je devenir dans un pays semblable, où la vie d'un homme n'était pas plus considérée que celle d'une mouche! Certainement ce monsieur, ce compatriote, me disais-je à moi-même, ne peut avoir aucun intérêt à m'effrayer, à m'en imposer, et le conseil qu'il vient de me donner ne prend sa source que dans un sentiment d'humanité. Mais quelle affreuse nouvelle! mon malheureux ami victime de l'atroce politique d'un chef barbare!! Qu'aura-t-il fait pour mériter un sort pareil! Il n'est pas croyable que l'on fusille un homme par plaisir? ces peuples seraient pires que des Vandales, que des Tartares; ce serait criant, ils s'attireraient la haine des nations...... Que faire? et de qui prendre conseil?

En cet instant une douzaine de Français entrèrent dans la fonda; un colonel allemand, qui les accompagnait, me rassura un peu en m'annonçant positivement que mon ami Anatole était parvenu à s'évader du cachot où il était en effet retenu pour être fusillé, et que sans doute il devait être à Santiago du Chili, à l'abri de toute atteinte de Quiroga '. Quant au danger que

¹ Cet infortuné jeune homme avait donné une somme de 4,000 piastres fortes pour obtenir son évasion! — Il retomba plus tard entre les mains (je pourrais dire entre les griffes) de son implacable ennemi.

semblaient courir les étrangers à Buénos-Ayres et dans l'intérieur, il me rassura complètement, en le traitant de chimérique, et me faisant cette observation très-sage que celui qui ne s'occupe que de ses propres affaires est rarement inquiété en quelque pays que ce soit. Le vieux colonel avait de l'expérience, il servait la patrie depuis bien des années, et il avait été témoin de l'imprudence des étrangers, des Français particulièrement, qui ont souvent la manie de vouloir diriger les autres et de donner des conseils plutôt propres à attiser le feu de la discorde qu'à calmer l'effervescence des passions politiques.

Je n'hésitai plus, je me rendis au môle, où je trouvai mon préparateur, qui avait fait une libation à Bacchus, sans doute pour conserver quelque dieu tutélaire dans ce pays de sauvages, comme il l'appelait. Nous regagnames tous l'Herminie; on leva l'ancre, et el pratico (le pilote) se chargea de nous conduire à bon port.

Le vent nous fut favorable pendant une grande partie de la nuit; il avait soufflé du nord-est avec force, et nous nous attendions à arriver en rade de Buénos-Ayres de bonne heure le lendemain; mais vers le matin le pilote fit serrer toutes les voilés, disposer les cables, et tenir les ancres prêtes à jeter. A peine ces dispositions étaient-elles prises, que le Pampero (vent de sud-ouest) soufila tout-à-coup si violemment que le Practico en fut déconcerté; le navire craquait horriblement, nous dérivions grand train; le gouvernail n'obéissait plus, ou plutôt la force de l'ouragan empéchait le navire d'obéir au gouvernail; il n'y avait pas de tems à perdre; une ancre fut jetée, elle ne tint pas; une seconde, avec la grosse chaîne, obtint un meilleur, résultat : le navire resta fixe, le nez ou la guibre au vent, qui soufflait à écorner les bœufs.

On ne se figure pas avec quelle furie, quelle impétuosité subite, apparaît, souffle, tourbillonne et se déchaîne le *Pampero*: Auster et Zéphire combinant leurs efforts dans l'antique empire d'Eole, toutes les outres déchirées du souverain de Lépari laissant échapper à-la-fois les trente-deux aires de vent, sont à peine capables de donner une idée du *Pampero*: c'est à-la-fois l'ouragan des Antilles et les tourbillons du grand désert de Sahara. Heureusement le *Pampero* ne se fait pas toujours sentir dans toute sa violence, semblable au Vésuve il laisse le tems aux habitans des bords de la Plata de réparer les

dégats qu'il leur a causés; mais quand leur sécurité, de même que celle des habitans de la campagne de Naples, semble ne plus redouter, ou du moins onblier le fléau dévastateur, c'est alors qu'il apparait plus furieux que jamais : les habitans de Buénos-Ayres et de Montévidéo conservent le souvenir d'ouragans terribles. Je n'ai pas été témoin d'un Pampero-ouragan, quoique le vent de sud-ouest ait soufflé souvent pendant mon sejour à Buénos-Ayres; mais ce que j'ai observé suffit pour me faire apprécier ses effets dévastateurs. J'ai vu souvent s'élever en plein midi un nuage opaque, semblable à un immense rideau qui, après avoir donné une couleur livide au soleil, grandissait, s'élargissait subitement sur l'horizon, obscurcissait tellement l'atmosphère qu'il devenait impossible de distinguer les objets les plus voisins; c'était le signal de la tourmente : chacun s'empressait de rentrer chez soi, de fermer hermétiquement les ouvertures de la maison, d'allumer de la chandelle, et l'on attendait patiem ment les effets du Pampero. Alors le nuage crevait, et se résolvait bientôt en tourbillons qui ne laissaient, au lieu de pluie, qu'une poussière blanchatre semblable aux cendres d'un volcan. Les terrasses, les murailles, les rues en étaient couvertes de plusieurs pouces d'épaisseur.

Pour ceux qui ont pu s'enfermer, il ne résulte du Pampero que le désagrément de faire laver tout le linge de la maison, car cette poussière trouve moyen de s'introduire, malgré toutes les précoutions, mais malheur aux personnes restées dans la campagne, près d'une rivière ou d'une lagune, il arrive presque toujours qu'en voulant regagner leur demeure, les infortunés se précipitent dans l'eau. J'en ai vu beaucoup d'exemples à Buénos-Ayres même, sur la plage où toutes les lavandières se rendent pour laver le linge. Et si le Pampero devient ouragan, les navires de la rade, chassant bientôt sur leurs ancres, se précipitent les uns sur les autres et l'obscurité empêchant de reconnaître les manœuvres, il devient impossible d'échapper au naufrage. Ce n'est là qu'une faible esquisse du Pampero - ou ragan.

Celui dont nous fûmes assaillis n'avait pas ce caractère, mais il ne laissa pas que de causer de l'inquiétude, parce que nous nous trouvions dans le canal que laissent entre eux les bancs Ortiz et Indio, et si nous avions chassé sur nos ancres, nous eussions été portés sur le banc Chico. Heureusement elles tinrent bon et le Pampero put souffler à son aise pendant trois jours.

Nous étions précisément en face de la Ensenada de Barragan. Ce lieu est un port ou plutôt une baie profonde, comme le nom l'indique, à dix lieues à l'est de Buénos-Ayres, sur la rive droite de la Plata; c'est là que se tenaient les bâtimens et les frégates du roi d'Espagne, avant que Montévidéo et Maldonado ne fussent peuplés. Ce port est sûr, l'ancrage y est bon. Il est formé par le ruisseau de Santiago qui vient de l'intérieur des terres, et le traverse; mais l'entrée en est étroite et les frégates armées en guerre ne peuvent mouiller qu'aux environs du canal. Les navires qui ont quelques réparations majeures à faire ou un chargement de mulets à prendre, se rendent à la Ensenada. On y trouve un village formé de quelques cabanes ou ranchos, accompagnés de trois ou quatre maisons en azotea; il y a peu de secours ou d'assistance manuelle à espérer des homme indolens qui l'habitent, mais on peut être sûr d'y rencontrer l'hospitalité la plus cordiale de la part des femmes.

Le Pampero ayant enfin cessé, nous nous remîmes en route. Le 5 mars nous arrivames en grande rade de Buenos-Ayres

Dès qu'on annonça les clochers de Buénos-

Digitized by Google.

Ayres, je m'élançai sur le pont; mais j'en fus pour ma dépense de regards et mes efforts de rétine; mes ners optiques se fatiguèrent en vain à découvrir la métropole de la république Argentine, je ne vis que brouillard à l'horizon. Patience! nous la verrons bientôt; c'est que, voyez-vous, les marins ont une vue de lynx, qui semble deviner la terre, et ils se trompent rarement. Mais d'abord, vous, lecteur, avez-vous entendu parler de Buénos-Ayres, de sa gloire, qui a rempli le monde moderne? Savez-vous qu'il existe un point sur la terre appelé Buénos-Ayres? Il est probable que oui, je n'en doute même pas; quoiqu'il n'y aurait pas plus de honte à vous d'ignorer l'existence de Buénos-Ayres, qu'il n'y en a pour beaucoup de Portenos ' à croire que toute la France est contenue dans Paris, ou l'Angleterre dans Londres; mais en supposant que vous ne le sachiez pas (ce dont je vous prie de ne pas rougir ) je vais vous dire ce que c'est que Buénos-Ayres et toute sa gloire.

Buénos-Ayres est quelque chose relativement à l'Amérique du Sud, peu de chose relativement

<sup>,</sup> C'est le nom donné aux habitans de la ville de Buénos-Ayres, qui a été long-temps le seul *port* des provinces de la Plata.

à toute l'étendue du continent américain, et un point pour le globe. Cependant ce point a été lumineux, il a brillé avec éclat; on a pu le prendre quelque tems pour une étoile du Sud tombée à terre, et ses habitans s'en sont énorqueillis beaucoup; puis, se figurant qu'ilsavaient assez fait pour étonner le monde et rendre leur gloire éternelle, ils se sont mis à se quereller entre eux pour passer le tems; eh bien, voici à quoi je compare la gloire de Buénos-Ayres et des Argentins: je la compare à un feu d'artifice donné par les amis de la liberté et de la civilisation, à la fin duquel on a vu écrit en lettres brillantes le nom vénérable de Rivadavia!

Ensin voilà Buénos - Ayres déployant sa ligne d'édifices! J'aperçois ses quinze clochers, les dômes et les tourelles de ses couvens, qui semblent sortir des eaux. Les édifices grandissent; je vois les terrasses de ses maisons carrées; la ville s'étend, de droite et de gauche elle surgit de plus en plus; bientôt elle montre la forteresse; les petites maisons del bajo, l'alameda, les saules de la Boca, les pavillons ou les quintas du Retiro et de la Recoleta; la forêt de mâts des navires de la petite rade.... Buénos-Ayres n'a plus rien à montrer; Buénos-Ayres est en place,

sur le bord de la côte; elle attend l'étranger qui la fait vivre pour l'insulter ou le flatter, suivant sa passion du moment.....

Halte là! nous sommes à quatre lieues de Buénos-Ayres, en dehors de la grande rade; nous ne pouvons passer outre sans la permission du Cassique. Vous croyez peut-être qu'il s'agit du chef des Indiens Pampas? Point du tout. Le Cassique fut d'abord un navire marchand que les Bresiliens armèrent en guerre lors des derniers démêlés avec la République; celle-ci, ou plutôt (honneur à qui il appartient ) l'amiral Brown s'en empara, et on l'a placé là pour servir de ponton, de presidio; et un peu aussi pour narguer les Brésiliens, qui n'ont pas l'air d'y faire attention, mais qui n'en pensent pas moins. Or, le Cassique est chargé de la police du port, mais il ne faudrait pas courroucer le Cassique! car alors il serait réduit à montrer toute son impuissance.... Le pauvre Cassique n'en peut mais. Il a tout au plus assez de force pour retenir les prisonniers d'état qui y sont envoyés de tems à autre pour être rongés par la vermine, léguée à la marine de la Patrie par la marine impériale.

Deux officiers étrangers, au service de la Ré-

publique, vinrent à bord de l'Herminie pour visiter les papiers et reconnaître notre état sanitaire. N'ayant, dieu merci, rien à nous reprocher, il nous fut donné licencia de passer en petite rade.

Je me réjouissais beaucoup de la vue extérieure de Buénos-Ayres; je m'applaudissais de ma résolution; c'est qu'effectivement, après avoir touché à Montévideo, on doit être agréablement surpris de l'aspect de Buénos-Ayres. Tout annonce ici une ville commercante, une métropole digne d'un meilleur sort. La position un peu élevée de cette ville américaine, située en plaine, sur le bord de la côte formant falaise; tous ses édifices publics se trouvant répartis sur une même ligne dans toute l'étendue de la ville, qui a au moins trois quarts de lieue de long; le fort, placé au milieu, et non loin de lui un édifice de construction mauresque, qui contraste singulièrement avec les nombreux dômes des églises et des couvens; les charrettes sans nombre stationnées au bas de la falaise; la multitude de lavandières couvrant la plage, chamarrant de blanc la pelouse verte qui s'étend au loin vers le nord, et paraît se terminer par un groupe d'arbres; la forêt de mâts de mille petites embarcations entassées dans la rivière de la Boca, vers le sud, enfin toutes les maisons riveraines, disséminées sur la pente et au pied même de la côte, tout cet ensemble, animé encore par le mouvement de la petite rade, est bien susceptible de faire naître l'idée d'une place importante, d'une grande ville.

Néanmoins, une chose me déplut beaucoup, ce fut la nécessité de descendre à terre dans une charrette. Il est bien honteux pour Buénos-Ayres, pour une place aussi importante, pour le seul port de la République Argentine où les étrangers puissent commercer avec sécurité, tant qu'à présent, il est bien honteux, dis-je, que ces mêmes étrangers soient mis, en arrivant, en contact direct avec ce qu'il y a de plus grossier, de plus audacieusement impertinent parmi le peuple de Buénos-Ayres. Il est vraiment dur d'être exposé aux injures, aux épithètes avilissantes de gringo, de carcaman, de godo, ou de sarrazeno, que les carretilleros (charretiers) accompagnent de mille obscénités, en les prodiguant à l'étranger qui, ne sachant pas leur idiôme, fait quelques difficultés avant de se soumettre à leurs exigeantes prétentions. Quoi de plus ridicule, de plus désagréable, de plus barbare que

cette manière d'arriver dans une charrette montée sur deux énormes roues, de la dimension de celles de nos moulins à eau, qui vous cahote horriblement pendant que le carretillero vous écorche les oreilles par ses chants ou ses vocifération?.. Un môle ou une jetée obvieraient à ce désagrément que tous les étrangers sentent vivement.

Il y en avait un autrefois; mais une crue extraordinaire du fleuve et la force des courans, augmentée par un vent violent, l'ont détruit complètement, et au lieu de le reconstruire, chacun est venu en emporter les pierres!...

Ilfallut bien me soumettre à parcourir un demiquart de lieue de plage dans l'ignoble carretilla; je débarquai à l'endroit qu'on appelle encore el Muelle, quoiqu'il n'y en ait plus de vestiges. Ce même endroit où l'on débarque porte aussi le nom la Alameda, bien improprement puisqu'on n'y voyait alors que l'Ombù indigène. Nous reviendrons à cette Alameda pour y voir le beau monde s'y rendant chaque jour dans les soirées d'été.

<sup>1</sup> Alameda signifie en castellano un lieu planté de àlamos ou peupliers — allée de peupliers.

## CHAPITRE VII.

## BUÉNOS-AYRES.

Description de la ville. — Ses édifices publics et particuliers. — Sa population.

Si vous voulez vous former une idée exacte du plan de Buénos-Ayres, prenez plusieurs damiers, réunissez-les, et figurez, vous que la ligne séparant chacune des cases est une rue; vous aurez ainsi un certain nombre de rues, toutes égales en longueur et en largeur, laissant entr'elles un carré de maisons ou une place publique: ce sera Buénos-Ayres.

La forme de la ville est un carré, long de trois quarts de lieue et large d'une demi-lieue, divisé en trois cent soixante cuadras ou carrés de maisons, laissant entr'eux soixante - une calles ' ou rues toutes coupées à angles droits. La Cuadra présente sur chaque face une longueur de quatre cents pieds (cent-cinquante vares); seize cuadras forment un cuartel ou quartier; il y a en tout vingt-neuf quartiers, lesquels composeront, avec le tems, quatre cent soixante - quatre cuadras. Toutes les rues correspondent aux quatre points cardinaux et sont bordées de trottoirs, garantis par des bornes en bois, placées de distance en distance.

Comme on le voit, le compas et l'équerre ont présidé à la répartition des proportions toutes

d' Dans tous les mots espagnols et portugais l'u se prononce ou. Deux il réunies n'expriment en espagnol qu'un soul son et se prononcent toujours comme l'mouillé.—A l'époque de la réédification de Buénos-Ayres, par D. Juan Garey, le 11 juin 1580, le terrein, divisé entre les habitans, ne contenait que cent quarante-quatre cuadras qui fremulant dix-huit salles.

mathematiques de Buenos-Ayres. Il y a dix places publiques, dont la principale se nomme Plaza de la Victoria. Ses édifices principaux sont: el Fuerté el Cabildo; quatorze églises, deux hôpitaux; l'Université, la Salle des Représentans, le Tribunal de Commerce, el Coliseo; la Recoba, le Théâtre provisoire, le Vauxhall, el Parque, le Cuartel del Retiro (caserne).

Nous allons passer en revue tous ces édifices, et, chemin faisant, nous visiterons les établissemens publics ou particuliers.

La première place qu'on rencontre en se dirigeant de l'Alameda vers le centre de la ville, est la place del 25 de Mayo (du 25 de Mai), ainsi nommée parce que c'est là que se réunirent les citoyens, qui, dans ce jour à jamais celèbre de l'année 1810, osèrent proférer le cri sacre de liberté, en présence des emblêmes du despotisme. D'un côté se trouve la forteresse et de l'autre la Recoba, qui la sépare de la place de la Victoria.

La forteresse ou el Fuerte est un assemblage de plusieurs grands bâtimens entourés d'une épaisse muraille, dominée par un rempart garni de canons, et protégée par un fossé qu'on traverse sur un pont-levis. Toutes les administrations relevant du pouvoir exécutif s'y trouvent réunies; mais le gouverneur n'y réside pas. Cette forteresse, assez respectable, domine la petite rade et le centre de la ville.

La Recoba est un édifice de construction mauresque, formant un arc-de-triomphe en face du fort, et déployant de chaque côté une galerie ouverte en arcades, surmontée d'une terrasse, entourée d'une balustrade et ornée de vases vernissés d'une assez grande dimension; les galeries pavées en marbre dans leur milieu, sont occupées par des marchands d'étoffes et d'habillemens à l'usage des gens de la campagne, ce qui produit un effet assez bizarre. A droite de la Récoba et à l'angle de la calle de la Paz, on remarque le Colyseo ou théatre quin'a pas été achevé, et dont une partie se trouve occupée par un cafetier français. Nous entrons sur la place de la Victoria: salut au Piramen! C'est une espèce d'obelisque ou de pyramide quadrangulaire, d'une trentaine de pieds d'élévation, posée au centre de la place et entourée d'une grille de fer entre-coupée de douze pilastres surmontés d'une boule, où chaque année les jeunes garçons viennent, le jour anniversaire de l'indépendance, chanter en chœur l'hymne patriotique '. Hymne sublime! que l'on a comparé avec raison à notre Marseillaise. Le 25 mai et le 9 juillet, cette pyramide et la place tout entière sont décorées d'inscriptions, de symboles, de trophées, de guirlandes, de drapeaux, en mémoire des heureux événemens qui out rendu l'indépendance à l'Amérique. Les édifices publics et les maisons particulières sont illuminés avec des fanaux; des jeux animés, des courses de chevaux, imitant les anciens tournois des Sarrasins, des feux d'artifice, des revues, des évolutions de troupe de ligne et de milices à pied et à cheval, des fanfares, des symphonies executees par les musiques des différens régimens, concourrent pendant trois jours à augmenter l'ivresse générale et à piquer la curiosité des nombreux étrangers qui affluent sur cette place de la Victoria autant pour jouir du coup-d'œil de la fête, que pour admirer les gracieuses portenas placées en amphithéatre devant le Cabildo. La place de la Victoria n'est pas seulement destinée à la célébration des fêtes civiques, elle est parfois le théâtre, le forum, où l'ambition de quelques tribuns donne au peuple assemblé le spectacle

<sup>1</sup> Composé par don Vincente Lopez, l'un des membres les plus disdistingués du pouvoir judiciaire.

d'un drame effrayant, que des acteurs frénetiques ne rendent qu'avec trop de vérité. Au moindre signal d'émeute, on voit se rassembler sous le portique du cabildo la tourbe déguenillée des carrétilleros, des carnicéros (bouchers), des aguatéros (porteurs d'eau) et des compadritos, qui, ne demandant que plaie et bosse, arrivent là en foule pour attiser le feu. Si l'émeute prend un caractère d'insurrection, si la révolution se déclare, cette foule audacieuse grossit de plus en plus jusqu'à ce que la police (si elle n'est pas complice) ou le gouvernement fasse avancer la troupe de ligne ou un régiment de nègres; alors on voit tous les séditieux en chiripa (les sans-culottes de la république argentine) se débander en tous sens, courir précipitamment au dehors de la ville, gagner la campagne, où, volant tous les chevaux qu'ils rencontrent, ils vont se réunir aux Gauchos qui s'organisent immédiatement en montonera (sorte de guérillas du pays '), jusqu'à ce qu'un chef de parti assez influent les réunisse en assez grand nombre pour mettre la ville en état de siège. C'est alors que Buénos-Ayres est reellement dans une critique position; car ses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui consiste à harceler continuellement l'ennemi, sans jamais lui livrer bataille rangée. — On appelle ce genre de combat guerra de recurso.

habitans se nourrissent principalement de viande, le pain n'est rien pour eax, et d'ailleurs il est beaucoup plus cher que la viande; or, la campagne étant en insurrection, plus de vivres pour la ville, plus de denrées pour le commence; il faut cèder por fuerza. Les Gauchos ou habitans de la campagne, sont, à l'égard de Buénos-Ayres, ce que sont les Tartares à l'égard de la Chine, les Bedouins à l'égard d'Alger. C'est un chef de Gauchos qui a triomphé da parti de Lavallé et ce sont les Gauchos qui domineront toujours la ville, en s'opposant à toute innovation utile au pays, jusqu'à ce qu'on suive régulièrement le plan de Rivadavia, lequel consistait à favoriser assez les étrangers pour les engager à former des colonies dans la campagne. L'exemple de leur industrie, de leur moralité, les liens de famille qui se seraient formés, la modification de quelques habitudes encore sauvages, eussent fondu peu-à-peu les mœurs apres des Gauchos; ils auraient compris la civilisation européenne; leur caractère chevaleresque, insubordonné, eût cedé à l'attrait d'un bien-être qu'ils n'ont pas encore goûté; leur éducation politique, dévelop. pant des idées d'un ordre plus élevé, eût fait

<sup>1</sup> Prononcez gaou-tchos.

naître en eux un amour de la patrie moins ardent, moins dévorant, mais mieux entendu, plus constant, plus noble; ils eussent compris que la patrie, c'est la nation tout entière, et non pas seulement le champ où ils sont nés; que la liberté ne consiste pas à repousser toute espèce de frein que les législateurs prétendent mettre à leurs passions déréglées..... Mais je m'aperçois que je suis plus près des Pampas que de la place de la Victoria.

La campagne ayant triomphé du parti de la ville, celle-ci est inondée en un instant de Gauchos, d'Indiens et de miliciens des faubourgs, qui la parcourent en tout sens, la lance, la carabine, ou le sabre au poing en poussant des hurlemens de sauvages glacant d'effroi l'étranger nouvellement débarqué. Le plus grand nombre se rend sur la place de la Victoria, en face du Cabildo, de même que sur celle du 25 de mai, en face du fort; c'est le moment du dénouement; le drame prend alros un caractère tragique ou burlesque, suivant que les passions des acteurs ont été dirigées. Il n'est pas en vérité de spectacle plus étrange que celui-là : d'un còté, vous voyez le corps des carniceros ou abastécadores (bouchers), la garde d'honneur du tribun vain-

queur, avec leurs jaquettes écarlates, leurs pantalons blancs, leurs chapeaux ronds ornés de la cocarde bleu-ciel, leurs lances et leurs petits drapeaux noir et rouge, offrant aux regards l'image hideuse d'une tête de mort, avec cette inscription Federacion o muerte! d'un autre côté, les hordes indisciplinées d'indiens Pampas, à deminus, aux cheveux épars, au teint cuivré, montant à poil des chevaux fatigués de leur course rapide. A côté, la troupe tumultueuse de Gauchos, se plaisant à faire sonner les cascabeles (grelots) dont la tête et le cou de leurs chevaux sont ornés, et à brandiller leurs longues lances portant un petit drapeau, ou des rubans bleus et rouges, emblême de la Fédération, qu'ils attachent à leur bonnet, à leur chapeau pointu, à leurs bras, aux oreilles, et jusqu'à la queue de leur cheval! Par ici, ce sont les milices en jaquette bleue, en pantalon blanc et les pieds nus, portant gauchement leur fusil en mauvais état. Et au milieu de toute cette bigarrure de costumes, où les couleurs rouge, bleue et verte dominent surtout, s'apercoit le régiment des Desensores, composé de négres, les seuls qui soient uniformément vêtus et disciplinés, et dont la sigure vient constraster avec celle de tant de races dont on a peine à saisir les traits primitifs.

coup-d'œil qu'offre la place de la Victoria dans un jour de révolution, et souvent même dans un jour de fête; mais en ce cas, il y a moins de confusion; quelques troupes réglées, en uniforme, de vieux vétérans, débris de l'armée nationale, sont là pour rassurer l'étranger.

Le Cabildo prête face à la Recoha; il occupe le côté ouest de la place. C'est encore un édifice de construction mauresque, mais plus simple, s'étendant sur une longueur de deux cent cinquante pieds environ. Il présente deux rangées d'arcades, l'une au-dessus de l'autre; celle du rez-de-chaussée forme un portique où l'on se réunit pour causer d'affaires; celle du premaier étage est une galerie par laquelle on communique dans plusieurs salles assez vastes; un halcon en fer orne la devanture, et une tour carrée, surmontée d'un petit clocher, occupe le milieu de l'édifice, couvert en tuiles rondes.

Le Cabildo, qui, sous l'administration espagnole, servait de municipalité, a joué un grand rôle dans les premiers temps de l'indépendance de Buénos-Ayres; les citoyens notables oules plus influens s'y assemblaient souvent pour délibérer. La cloche de la tour donnait le signal, le peuple ac-

courait en foule sur la place de la Victoria et, du balcon dont je viens de parler, les orateurs le haranguaient, soit pour l'exciter au tumulte, soit pour calmer son effervescence. C'est dans ce même édifice que, le 19 mai 1810, l'assemblée générale des citoyens de la ville fut convoquée sous le nom de Cabildo abierto (en permanence) et que le dernier des vice-rois, don Baltazar Hidalgo de Cisneros y La-Torre, fut déposé le 25 du même mois et remplacé par une junte de neuf personnes, toutes créoles. Alors commencèrent les guerres de l'indépendance et la lutte intérieure, lutte d'ambition qui dure encore, et retarde la constitution du pays. On nomma des chefs du gouvernement; ils eurent le titre de directeurs, de présidens, de gouverneurs, mais ils ne restèrent pas long-tems en fonctions; on en nomma jusqu'à trois dans un jour! et le Cabildo dut intervenir souvent et s'emparer de l'autorité pour étouffer les querelles des ambitieux.

A présent le Cabildo a changé de destination; il est le siège du pouvoir judiciaire. Cela ne veut pas dire que la justice y règne!... Tous les tribunaux, la cour suprême (la Camara de Justicia) s'y trouvent réunis. Au rez-de-chaussée sont les notaires, les huissiers, les écrivains publics et la

prison principale (la Carcel). Les jours d'aulience, la galerie, le balcon, le portique sont continuellement encombrés de gens du bas peuple, de la campagne et de l'intérieur, attirés par la curiosité.

Pendant la semaine sainte on expose sous le portique du Cabildo un Christ dans la position d'un quadrupède, surchargé d'une immense croix, avec un cordon au cou que les dévotes viennent baiser en déposant, bien entendu, leur méritoire offirande. Près de la est une chaire où un laïque prêche la Passion à sa manière, et puis au coin d'une des rues adjacentes, la populace brûle un énorme Judas de la manière la plus indécente, en criant viva la Fédéracion!

C'est encore sous ce même portique du Cabildo que j'ai vu, en 1832, exécuter une sentence des plus ridicules et des plus extraordinaires chez un peuple qui fait parade de sentimens républicains. Il est vrai de dire que la coterie jésuitique, dominant alors dans le gouvernement, est seule responsable devant le monde éclairé du sacrilège commis en cette circonstance. Ce fut à l'occasion d'un nouvel ouvrage dont je ne me rappelle plus le titre, un ouvrage de principes, dans le système républicain, qu'un négo-

ciant français venait d'introduire avec d'autres ouvrages de nos meilleurs philosophes, tels que Voltaire, Diderot, Volney, Dupuis, Raynal, Courrier, etc. Chose incroyable! on saisit tous les livres, on emprisonna les introducteurs et l'on fit rendre une sentence, digne de l'inquisition, par laquelle on condamnait tous les ouvrages saisis à être brûlés sur la place publique, en face du Cabildo, tandis que le bourreau (el verdugo) lirait la sentence à haute et intelligible voix!!...

La sentence fut executée en présence de ce qu'il y avait de plus éclairé à Buénos-Ayres, et l'on resta muet, stupéfait, sans oser à peine se regarder, car on se croyait sous le couteau de la Sainte-Inquisition.... N'était-ce pas, en effet, un Auto-da-fé? Que fallait-il de plus! brûler les auteurs! Mais condamner les œuvres d'un homme, opprimer sa pensée, violenter sa conscience, brûler ses écrits, n'est-ce pas lui interdire la liberté de penser? n'est-ce pas le réduire à la condition de la brute? Et dès-lors que lui importe l'existence purement animale que vous lui imposez.

O tourbe de tyrans civils et sacrés, comme dis rait l'éloquent Volney, oppresseurs de consciences! quand cesserez-vous vos turpitudes? ne savez-vous pas qu'un torrent ne devient impétueux que par les obstacles qui s'opposent à sa marche rapide?.. et ne le retrouvez-vous pas, ce même torrent, calme et majestueux quand les obstacles ont cessé?.... Je ne conseillerais pas à M. de La Mennais d'aller visiter le Cabildo.

A gauche de cet édifice, au nord de la place et à l'angle d'une rue, est la cathédrale, monument qui serait remarquable s'il était achevé; mais depuis le commencement de la guerre du Brésil les travaux de la facade ont été interrompus. Le péristyle à colonnes formant cette facade, a été construit sous la direction d'un architecte français, appelé par M. Rivadavia, pour diriger les travaux qu'il avait projetés. Un dôme assez vaste surmonte le monument. L'intérieur en est simple, mais l'autel principal est remarquable par la hardiesse de sa construction et la légèreté de ses ornemens. Il est isolé au milieu de la nef et il a au-dessus de lui la coupole du dôme. L'office divin est célébré en musique, avec orchestre, en présence de l'évêque et du sénat ecclésiastique.

Le nom de sénat du clergé a remplacé l'ancien nom de chapitre.

Tant que le gouvernement de Buénos-Ayres fut uni à celui du Paraguay, il n'y eut qu'un seul eveché, 'dont le siège était à l'Assomption; mais lorsque la population augmenta, on sentit la nécessité d'en établir deux, alors le roi d'Espagne, Philippe III sollicita du pape Paul V la bulle de fondation de cet évéché, concedée en 1620. L'érection se vérifia le 12 de Mai 1622. Depuis cette époque jusqu'en 1810, il y a eu dixhuit évêques. Après la mort du dernier, l'église fut gouvernée par le sénat ecclésiastique, jusqu'en 1831, qu'un nouvel évêque fut nommé. C'est une justice à rendre au clergé américain de dire qu'il a marché de front avec l'indépendance politique et que c'est ainsi que le sénat du clergé de Buénos-Ayres, après s'être élevé pas ses lumières et la pureté de sa morale, s'est acquis une haute réputation, qu'il paraît décidé à soutenir en cherchant à se soustraire à l'influence de la cour de Rome. 3

Au côté sud de la place on a commencé une galerie en arcades, sur le modèle de la Re-

<sup>1</sup> Autorisé par le Pape Paul III, en 1579.

<sup>»</sup> Le Pape actuel ne manqua pas de mettre à profit l'occasion que lui offrait l'administration peu éclairée du général Rosus de ressaisir

coba; elle doit être continuée, ce qui donnera une assez belle apparence à la place de la Victoria. Enfin près du Cabildo est l'administration centrale de la police devant laquelle on voit toujours bon nombre de *celadores*, gendarmes du pays, bien éloignés d'avoir la moralité des nôtres. (Justice à qui elle appartient!)

Maintenant nous allons prendre notre course par la calle de la Reconquista, ainsi appelée parce que c'est dans cette rue que les Anglais furent faits prisonniers, lors de leur dernière tentative. Elle commence à la Recoba et se prolonge au sud, jusqu'au bord de la côte qui domine sur

la puissance spirituelle, qui avait échappé à la cour de Rome dès les premiers temps de la révolution : il nomma l'évêque proposé par le gouvernement de Buénos-Ayres, et bientôt on parla d'un second évêque qui devait servir de suppléant au premier. Le sénat ecclésiastique s'alarma de la nomination de ces créatures dévouées à la cour de Rome; il fit une représentation au pouvoir législatif, de laquelle il ressortait que les anciennes colonies espagnoles ayant seconé le joug de leur métropole et juré solennellement de n'appartenir à aucun pouvoir européen, elles devenaient parjures à leur serment en consentant à se placer sous l'influence directe de la cour de Rome. On prit cette protestation du clergé en considération; une commission composée des citoyens les plus éclairés parmi les députés, le clergé, les avocats et les hommes de lettres, fut nommée pour résoudre cette question. Au moment de mon départ on imprimait le dictamen de la commission, qu'on m'assura être favorable à la cause américaine.

les plaines de la Boca, de Barracas, de Quilmes, du Paso et de Burgos; nous y arriverons bientôt.

Après avoir passé la première cuadra, nous trouvons l'église et le couvent de San-Francisco; l'église est remarquable par la richesse de ses ornemens, deux tours en faïence peinte et vernissée, ainsi qu'un dôme nouvellement restauré. Le couvent est remarquable aussi, en ce qu'il est le seul couvent d'hommes qui ait survécu aux réformes du vertueux Rivadavia, dont le zèle pour l'amélioration des mœurs et les progrès de la civilisation n'a été récompensé que par l'ostracisme indéfini dont il a été frappé.

Derrière le couvent, dans la rue de la Biblioteca, toujours sur le bord de la côte, nous trouvons l'Université, la Universidad! Le nom de Rivadavia est empreint partout; il est ineffacable, il y brillera toujours, malgré l'obscurité dont on s'efforce de l'entourer; car c'est sous l'administration éclairée de ce sage législateur que l'instruction publique a reçu l'accroissement considérable qu'on remarque à Buénos-Ayres; c'est lorsqu'il était ministre de l'intérieur, en 1820, que l'Université fut fondée, que chaque district des campagnes a été doté d'une école

primaire; que vingt écoles pareilles furent établies dans la capitale, tandis qu'un grand nombre de particuliers furent autorisés, invités à ouvrir d'autres écoles pour l'instruction des jeunes gens des deux sexes; qu'un peu plus tard, l'ancien directeur de l'école de commerce à Paris fut engagé à en fonder une semblable à Buénos-Ayres; que plusieurs dames françaises furent appelées pour diriger le collège des orphelines; que des professeurs distingués furent choisis en France et en Italie; que l'enseignement de la langue française fut compris dans les études publiques; qu'on vota une somme annuelle suffisante pour l'envoi en Europe de jeunes gens destinés à se fortifier dans les études spéciales; qu'enfin un conseil de l'Université fut composé des hommes les plus éclairés et les plus libéraux, avec mission de favoriser et de surveiller les progrès de l'instruction publique!... Malheureusement tout cela n'a eu qu'un commencement d'exécution, car Rivadavia ayant été forcé de renoncer au pouvoir, les professeurs qu'il avait déplacés à grands frais, pour eux et pour l'état, se trouvant en butte aux haines du parti contraire, se virent obligés de porter ailleurs les connaissances et les lumières destinées à faire de Buénos-Ayres une nouvelle Athènes. L'Université vient d'être organisée sur un nouveau plan, assez semblable à celui de notre ancienne Université de France.

A côté de l'Université, on a placé l'Ecole normale. L'extérieur de ces édifices n'a rien de remarquable; mais l'intérieur, convenablement distribué, peut contenir un assez grand nombre d'élèves. Chaque année, à des époques différentes, on distribue, dans la cour de l'Université, en présence du gouverneur, des ministres et des principales autorités, des prix, non-seulement aux jeunes gens, mais aussi aux jeunes personnes des écoles gratuites placées sous la protection immédiate d'une société de bienfaisance, composée des dames les plus notables de Buénos-Ayres, et que l'une d'elles préside.

Parmi les écoles particulières on doit distinguer celle de Commerce, dirigée par M. Rafael Menvielle; l'Académie commerciale, rue de *Po*tosi; l'Académie Argentine, rue de *Maïpù*; l'Académie des Provinces-Unies; le Gymnase Argentin; le Lycée Argentin, et l'Ecole de

¹ Voyez la note F, relative à la nouvelle organisation de l'Université de Buénos-Ayres et aux études qu'on y fait.

jeunes personnes tenue par Madame Du-Harme et sa fille.

En face de l'Université se trouve l'Hospice des enfans trouvés, où un guichet facile à ouvrir, permet de déposer, à toute heure de jour ou de nuit, le fruit d'une faiblesse, qu'une honte déplacée ne permet pas d'avouer. Les soins que l'enfant nouveau-ne reçoit dans cet hospice ne laissent aucune crainte à la mère sur son sort; aussi le crime d'infanticide est-il extrêmement rare à Buénos-Ayres. A côté est une prison, prenant le nom de l'hospice, c'est-à-dire de la Cuna.

En suivant de nouveau la rue de la Réconquista nous arrivons à une autre église, c'est celle de Santo-Domingo (St.-Dominique), très remarquable en ce qu'elle est encore criblée des balles citoyennes envoyées aux Anglais qui s'y étaient réfugiés, et qui se virent bientôt forcés de capituler.

Le 29 juin 1806, les Anglais, au nombre de dix-huit cents hommes, commandés par le général Berresford, s'emparèrent de Buénos-Ayres par surprise et s'installèrent dans le fort. On s'aperçut bientôt de leur perfidie, et le peuple s'en indigna; mais le peuple était impuissant, tout-à-fait nul, à cette époque où l'adresse d'un chasseur abattant un oiseau, le tenait ébahi; où l'astuce des moines, en en faisant le plus crédule des enfans, cherchait à lui persuader que les Anglais, étant hérétiques, n'étaient pas faits comme les autres hommes: Los Ingleses tienen cola, lo mismo que un demonio! disaient les moines au peuple, et le peuple eût bien plus volontiers douté de la puissance de Dieu que de la véracité des moines... Cependant, voyez quel prestige est attaché à l'héroïsme! un étranger, un Français, le général Liniers, au service d'Espagne, arrivé sur la plage de Buénos-Ayres avec une poignée d'Orientalistes, se met à la tête du peuple, le harangue, l'anime, et soudain, ce peuple apathique, indolent, court à la forteresse, l'assiège et lui livre assaut en un instant. Les Anglais sont faits prisonniers et envoyés dans l'intérieur, à Cordova. Ceci se passait le 12 août 1806; mais voilà que le 3 juillet de l'année suivante, au moment où on pensait le moins aux Anglais, ceux ci arrivent avec une force de douze mille hommes, commandés par le général Whitelock, débarquent à la Encenada, viennent par terre à Buénos-Ayres et se mettent en devoir

<sup>1</sup> Les anglais ont une queue tout comme le diable.

de traverser la ville pour se rendre à la forteresse. Les tems étaient bien changés! L'exemple du général Liniers avait électrisé ce peuple, jaloux de son indépendance; il avait formé des soldats qui, à défaut de discipline, savaient payer d'audace et de ruse; les femmes frissonnaient d'horreur et d'indignation à l'idee de se voir envahies par des hérétiques, munis d'un appendice infernal...... Toutes les passions susceptibles de réveiller le patriotisme d'un peuple encore fanatique et superstitieux furent mises en jeu pour le pousser jusqu'à l'héroïsme. On y réussit. On tira un grand parti de la forme des maisons, toutes terminées en terrasses, ainsi que de la longueur et de la disposition parallèle des rues. Le général Liniers commandait la défense, et on ne peut nier qu'il déploya une grande habileté.

Les Anglais avaient près d'une lieue à parcourir au milieu de toutes ces forteresses, avant d'arriver à la principale. Avec plus de tact, de prévoyance, ils se fussent contentés d'assièger la ville, d'occuper la campagne, de s'emparer de quelques édifices élevés; mais ils crurent fermement qu'ils ne s'agirait que de pousser un hourra! pour culbuter tous ces va-nu-pieds; erreur fatale!

On laissa pénétrer les Anglais; ils s'avancèrent sur trois colonnes, jusque bien avant dans la ville; les rues étaient silencieuses, et ils pouvaient croire que la consternation les avait précédés, ou que l'effroi accompagnait leurs hourras! mais voilà que tout-à-coup les maisons se couvrent d'hahitans; que la population tout entière se trouve sur la tête des Anglais : personne ne manquait à l'appel, femmes, enfans, vieillards, serviteurs, tous concouraient à l'envi à la défense du foyer domestique. Les projectiles étaient inépuisables: c'était les pierres et les briques de la maison; l'eau des puits qu'on avait fait bouillir; les cendres des fourneaux dont on aveuglait les Anglais, tandis qu'au carrefour voisin une troupe d'hommes à cheval, portant un canon monté sur pivot, láchaient une décharge de mitraille sur la tête de la colonne, et disparaissaient avec la rapidité de l'éclair après avoir laissé un vide effrayant dans les rangs de l'ennemi. Des vedettes postées sur les églises, indiquaient la route que tenaient les Anglais, et tout aussitôt l'artillerie courait à leur rencontre, et les mitraillait de nouveau sans qu'ils pussent riposter. Enfin on aura une idée suffisante du désastre que causait aux Anglais ce genre de combat, quand on saura qu'en arrivant à l'église de Santo-Domingo, où ils s'empressèrent de se barricader, leur nombre était réduit à douze ou quinze cents hommes!

Les habitans de Buénos-Ayres rendent toute justice au courage et à la bravoure des Anglais ; ils mouraient avec un ordre, un sang-froid, une discipline admirables. Combien de fois j'ai entendu dire à des *Portenas*, avec une grace charmante :

« Me daba lastima de ver aquellos Ingleses, tan rubios, tan bonitos mozos, caer heridos, y gritar todavia hurra! Pero creiamos de buena fe que eran hereges y que tenian cola!!...»

« J'étais émue de pitié à la vue de ces Anglais, si blonds, si beaux hommes, tombant blessés mortellement et criant encore houra! Mais vraiment nous nous imaginions de bonne foi qu'ils étaient hérétiques et qu'ils avaient une queue!!...» Et êtes-vous bien sûre du contraire? leur disais-je: « Quien sabe! répondaient-elles, pero, me parece una barbaridad. » Je n'en sais trop rien! mais pourtant ca me paraît bien absurde. »

L'église de Santo-Domingo dépendait d'un couvent de Dominicains, supprimé par Rivada-

Evotame d'Eglire!

The total of Sectionary of the months of the visit of the Control of the Control

Los Lot to as the Buchoos Ayres rendent to be a consequence et à la bravoure des Anglolos appliques de l'entre et à la bravoure des Anglolos appliques de l'entre et a combien de fois fai en mora fice e des l'ortenes, avec une proceeds and actions

And the second interior de son aquello. Ingleso, som nation, or a bounters masses, canon la redos, som secondos de la redos, som a la redos de la redos.

Secondos de la region y que seman colatica de la redos.

To also not be a lead to the cost for the following the cost for the cost of the cost of the cost for the cost of the cost of

or of Bomin a degree leit our conservation of map a Rivada

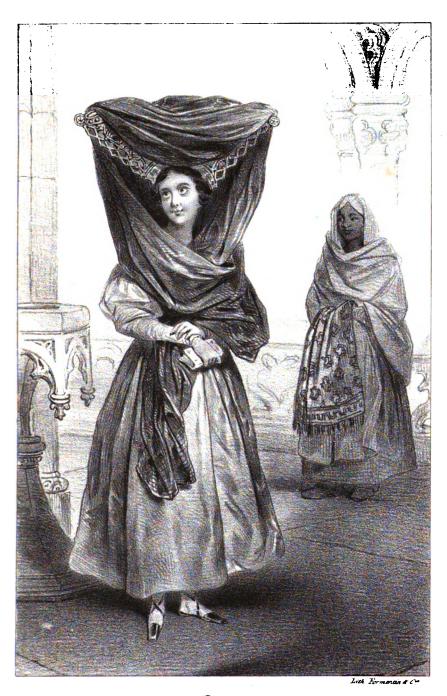

Porteña/ Costume d'Eglise!

via. Ce législateur a tiré un meilleur parti du couvent en destinant le bas aux cours de chimie et de physique et le haut à un musée d'histoire naturelle. La fondation de cet établissement date de 1826. Le Musée n'est encore qu'un cabinet de curiosité; mais il ne laisse cependant pas que d'offrir quelqu'intérêt scientifique, en même tems qu'il est un ornement pour la ville. Il a été commencé avec une assez jolie collection de minéraux, de pièces d'anatomie, d'instrumens de physique et autres objets achetés en France. Depuis, il s'est augmenté, par les soins du conservateur, ' d'un grand nombre d'animaux du pays et de différentes pièces de géologie. On pourrait faire un cours complet d'histoire naturelle avec ce qu'il y a dans le cabinet : on y compte déjà environ quinze cents échantillons appartenant à la minéralogie et à la géologie; plus de huit cents appartenant aux principales divisions du règne animal, sans comprendre un assez

<sup>1</sup> M. Cadmàs Ferraris. Il est resté chargé de ce cabinet depuis sa fondation jusqu'à présent et il a acquis de justes titres à l'estime publique par le zèle qu'il a mis à la conservation et à l'augmentation des objets tant indigènes qu'étrangers, malgré l'abandon dans lequel le gouvernement a laissé cet établissement, pendant ces dernières années. Aidé du préparateur que j'avais amené, M. Ferraris a pu renouveler beaucoup d'animaux, mal montés d'abord, et donner un autre aspect à ce petitMuséum, dont on pourrait tirer meilleur parti.

grand nombre d'insectes. Parmi les objets de curiosité on remarque une cotte-de-mailles et un énorme sabre, pris dernièrement à un cassique indien; objets qui avaient appartenu à un des chess espagnols de la conquête. M. Alcide d'Orbigny a aussi enrichi le Musée de plusieurs objets fort intéressans, lors de son passage à Buénos-Ayres. Enfin, outre les instrumens de physique expérimentale qui sont très-beaux et dont on se servait pendant les cours qui avaient lieu deux fois la semaine, on remarque encore une collection de médailles antiques et modernes dont on avait d'abord doté la bibliothèque, comme elle devait l'être, mais qu'on a cru prudent de confier depuis à la garde du conservateur étranger du Muséum. Le public est admis les mardis, jeudis et jours de fête de onze heures à deux. L'escalier par lequel on arrive aux galeries est noté au nombre des merveilles de la cité argentine.

Précisément en face de l'église de Santo-Domingo, toujours dans la rue de la Réconquista, on voit une maison de modeste apparence, avec quelques petites cages suspendues à un balcon, supportant une demi-douzaine de pots à fleur. Eh bien! que vous importe cette chétive demeure? Ne vous pressez pas de rire de ma

simplicité, découvrez-vous, c'est le toit d'un illustre proscrit!... Ge sont les pénates de Rivadavia! C'est dece seuil, à demi-pourri, qu'on a vu, l'année dernière, un vieillard vénérable, brûlant encore d'un ardent amour pour sa patrie, qui ne le comprend pas, sortir lentement, s'acheminer piteusement vers la plage pour gagner la rade, où un navire étranger, l'Herminie, cette même Herminie qui m'avait amené, allait lui accorder l'hospitalité que son ingrate patrie lui refusait!!!.

Après sa démission volontaire, en juillet 1827, M. Rivadavia crut prudent de s'éloigner de Buénos-Ayres, afin que sa présence ne fût point un obstacle à la constitution du pays. Personne ne le contraignit à partir. Il se réfugia en France, où il a vécu modestement, en philosophe, comme firent jadis Anacharsis en Grèce, Solon, Pythagore et Platon en Egypte ou à la cour de *Crésus*; tandis que des passions tumultueuses, semblables à des orages, exerçaient leurs ravages et altéraient les charmes de cette patrie, qui le méconnaissait et dont il restait l'amant dévoué, malgré ses torts et son orgueil. Lorsqu'enfin le calme succéda à l'orage, lorsque les citoyens paraissaient frater-

niser sincèrement, M. Rivadavia songea à rejoindre sa Pénélope qui, semblable à l'épouse
d'Ulysse, soupirait en désespérant de le revoir.
Il arriva au commencement de l'année dernière,
incognito, à l'improviste, et alla se placer à son
bureau, dans son cabinet, sans que personne s'en
doutât. Jugez de lajoie de Mme Rivadavia! de celle
de ses amis!.. Hélas! cene fut qu'un éclair de bonheur: le chef de police se présenta poliment, de
la part du gouvernement, et invita M. Rivadavia à se rembarquer sur-le-champ. On eut assez
de courtoisie pour ne pas l'escorter jusqu'au
rivage. '

Si vous prenez la peine de descendre d'une cuadre et demie vers le fleuve, nous verrons la douane, dont les murailles sont baignées par l'eau quand la marée est haute. Ce n'est pas pour voir l'édifice que nous prendrons cette peine, car rien n'est plus laid; mais c'est pour saluer ce bon M. Lavallé, le collecteur-général, l'ami de tous les négocians étrangers et nationaux \*. L'intégrité de cet administrateur, son patriotisme

<sup>•</sup> M. Rivadavia a dû se retirer avec sa famille au Rincon-do-las-Gallinas, sur les bords de l'Uruguay.

<sup>2</sup> Don M. J. de Lavallé, collecteur-général, est le père du colonel Lavallé, qui a acquis une si triste célébrité à l'occasion de la révolution du 34 décembre 1828. — (Prononcez Lavallié.)

éclairé, tout-à-fait désintéressé, lui ont acquis l'estime de tous les partis qui ont eu alternativement le dessus pendant les troubles qui ont ébranlé la fortune et le crédit de l'état. Les droits de douane composant la plus grand partie des revenus de la république, le gouvernement est bien intéressé à ce qu'ils soient percus sans fraude et à ce qu'ils produisent le plus possible; malgré cela M. Lavallé s'est toujours opposé courageusement à toute mesure vexatoire et à toute taxe onéreuse aux négocians. C'est ainsi qu'il a su constamment concilier les exigences du fisc avec la protection que réclament le commerce et l'industrie. Je me fais un plaisir de rendre cette justice aux employés de la douane de Buénos-Ayres, qu'ils se prêtent de tout leur pouvoir à obliger les négocians, et que les vérifications, les visites, s'opèrent, les droits se perçoivent sans qu'on ait à se plaindre de la moindre vexation. Ici point de ces mesures immorales, scandaleuses, adoptées et suivies avec tant de rigueur dans nos états civilisés d'Europe; je veux parler de ces honteux attouchemens qui se pratiquent sur les hommes, les femmes, les jeunes personnes, sans distinction, dans les petits bureaux de visite, et qui alarment avec tant de raison la pudeur, que beaucoup de femmes aiment mieux ne pas voyager que souffrir une telle profanation. On a imprimé dernièrement un tarif de la douane, avec l'énumération et l'explication des formalités à remplir; on y trouve des modèles de toutes les déclarations à faire; enfin c'est un guide, comme pouvaient le désirer les négocians nouvellement établis. <sup>1</sup>

Reprenons notre promenade: si vous êtes fatigués, nous nous assiérons bientôt sur la côte où se termine la rue. Il faut encore nous arrêter au cuartel de los Negros (caserne des nègres) réunis en un corps de milices, sous le nom de batallon de Desensores de Buénos-Ayres. Après les débris de l'armée nationale, réunis en trois corps sous le nom de Chasseurs du Rio de la Plata, de Garde Argentine et de Patriciens de cavalerie, formant la troupe de ligne, le corps des Défenseurs de Buénos-Ayres, composé de nègres et de mulatres, est, sans contredit, celui de milices le mieux organise, le plus discipliné, le plus nécessaire à la sûreté de la ville. Il est composé de douze cents hommes, presque tous libres; la plupart des officiers sont pris dans son sein, et la libéralité du colonel Don Félix Alzaga vient de le doter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez la note C relative aux droits de Douane et à quelques mesures adoptées.

d'une excellente musique, organisée sous la direction d'un professeur allemand.

La Patrie doit beaucoup aux nègres; ils ont plus contribué, peut-être, à donner l'indépendance au pays, que les créoles eux-mêmes, surtout les créoles de Buénos-Ayres, qui sont plus pintores que braves, au dire même de leurs compatriotes de l'intérieur. Les nègres ont versé leur sang à grand flots, avec enthousiasme, pour la cause de la liberté; témoin l'action du désaguadero, dans le Haut-Pérou; et l'affranchissement qu'on leur a accordé sur le territoire de la République dès les premiers tems de l'indépendance, n'était que l'acquittement d'une dette sacrée. Les corps composés de nègres ou de mulatres ont toujours fourni la meilleure infanterie de la République Argentine; car autant les hommes de la campagne, appelés Gauchos, sont audacieux, intrépides, infatigables à cheval, autant ils sont vils soldats quand ils sont forcés de combattre à pied. Ce que j'affirme ici positivement paraîtra surprenant aux personnes qui n'ont vu que les nègres avilis sous le fouet des Portugais ou de nos planteurs des Antilles; mais il faut que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fanfarons. Cette épithète que les Arribénos (ceux de l'intérieur ou du haut pays) donnent aux Porténos n'est pas trop mal appliquée.

l'on sache, pour la honte de nos colons, que dans cette partie des anciennes possessions espagnoles, la plupart des esclaves y sont morts sans avoir reçu un seul coup de fouet; qu'on les a toujours traités avec bonté, qu'on ne les tourmentait jamais au travail; qu'on ne leur imposait point de tacheau-dessus de leurs forces, et qu'enfin onne les abandonnait point dans leur veillesse. Les femmes de leurs maîtres les soignaient dans leurs maladies; personne ne les empêchait de se marier, même avec des Indiennes ou des femmes libres, pour procurer cet avantage à leurs enfans; on les habillait aussi bien ou même mieux que les blancs pauvres, et on leur fournissait une bonne nourriture. ' Aussi les Espagnols, blancs ou métis, n'ont-ils jamais eu à se plaindre de leurs esclaves, et il est arrivé souvent que ceux-ci refusaient la liberté qu'on leur offrait, pour ne l'accepter qu'à la mort de leurs maîtres.... Comment des esclaves traités avec tant d'humanité n'auraient-ils pas fait cause commune avec leurs maîtres, quand est venu le moment de secouer le joug oppresseur de la métropole? Ils ont couru aux armes avec générosité, sans y être contraints par la violence, et ils regardent la cause améri-

<sup>1</sup> Voyez Charlevoix et Félix de Azara.

caine coume la leur propre. J'ai été témoin de leur enthousiasme, de la joie bruyante qu'ils font éclater au mot de Patria; c'est qu'en effet la patrie n'a pas été ingrate envers eux; l'unique différence qu'il y ait maintenant entre les nègres et les créoles-espagnols, la seule qu'un préjugé trop enraciné établisse encore, mais qui disparaîtra comme tant d'autres, c'est qu'ils ne peuvent occuper d'emplois publics. Nous reviendrons sur ce sujet; passons outre et hâtons-nous d'arriver à la Résidencia, dernier édifice que nous ayons à voir dans la rue de la Reconquista.

La Résidence était encore un couvent; on l'a converti en un hôpital pour les hommes. Pendant la guerre du Brésil il a aussi servi de fonderie de canons et de boulets; à présent, au lieu des forges de Vulcain retentissant des cris de guerre, on n'y voit plus que des salles d'infirmerie dont le faible écho répète des cris de douleur et d'agonie. L'église, surmontée d'un dôme, et les bâtimens dont elle est entourée, dominent toute la ville, ce point étant le plus élevé de la côte. L'hôpital de la Résidencia, de même que celui des Femmes, situé au centre de la ville, rue de la Esmeralda, ne correspondent pas aux autres institutions qui ont fait classer Buénos-Ayres

parmi les villes les plus importantes et les plus civilisées de l'Amérique. L'organisation intérieure des deux hôpitaux exige de promptes modifications, et même la vie des infirmes est incessamment exposée dans celui de la Résidence par la vétusté des bâtimens, dont une partie s'est écroulée en 1833. Le gouvernement a bien senti l'importance d'une réforme en ce genre; aussi l'ex-ministre Anchoréna, le factotum du parti de Rosas, a-t-il demandé à l'architecte de la ville un plan d'hôpital pour les deux sexes. Le plan a été fait, on l'a beaucoup admiré; il a été placé comme une belle image dans une salle du Fort, et l'on a remis la construction de l'hospice à une époque indéterminée.

Détournons un peu notre vue de ces amas de briques rouges, de ces constructions monotones et carrées, pour les reporter sur des scènes champêtres; asseyons-nous près de ces longs

L'auteur de ce plan est l'ingénieur architecte de la ville, M. Carlos Zucchi, Italien de nation. Son plan est réellement parfait tant sous le rapport de la distribution intérieure, des détails minutioux des proportions mathématiques, que de la beauté du dessin et de l'architecture; il eut été admiré, j'en suis convaincu, dans une académie d'Europe; mais je ne crois pas que de long-tems le gouvernement de Buénos-Ayres soit à même de l'exécuter.

cactus entourant ces modestes demeures, pour contempler l'immensité de cette plaine qui porterait nos regards jusqu'à l'Océan et même jusqu'en Patagonie, si l'horizon sensible n'interposait son rideau vaporeux.

## CHAPITRE VIII.

BUÉNOS-AYRES.

La Boos.—Barracas. — Les Pampes,

Suite de la description de la Ville.

Nous sommes à l'extrémité sud de la ville, à l'endroit où le plateau sur lequel elle est assise présente le plus d'élévation au-dessus du fleuve et des plaines basses qui se déroulent au pied,

sans apparence de fin. La côte ou petite falaise qui sert de talus au plateau et à la ville, se recourbe ici pour se prolonger dans l'Ouest. Les contours et la pente en sont occupés par des maisons de plaisance appelées quintas, dont les jardins sont ornés d'une végétation européenne : on y reconnaît avec plaisir les arbres fruitiers de nos vergers, les légumes de nos potagers, ombragés dans quelques endroits par de très-beaux oliviers, ainsi que par l'oranger dont les pommes d'or se distinguent de loin au milieu des fleurs purpurines du grenadier ou des fruits violets du figuier. Et comme pour augmenter les contrastes, une végétation tout équatoriale entoure la plupart de ces vastes jardins aussi bien que les plus petites propriétés; ce sont des agaves-pita et des cactus. Le cierge du Pérou, à hautes tiges anguleuses et à fleurs jaunes et roses, sert de haie à la plupart des jardins et des cours de la ville, tandis que dans la campagne les quintas et les petites fermes appelées chacras ' sont closes par de larges fossés plantés d'agaves aux feuilles longues, charnues et piquantes. Tous

<sup>·</sup> Une propriété dont les terres sont en partie destinées au labour, en partie au pâturage, est appelée chacra; celle qui est exclusivement consacrée à l'éducation des troupeaux, sans cultures de terres, est appelée satancia.

ces entourages valent infiniment mieux que des murailles dans un pays exposé au pillage des Indiens ou des Gauchos.

A notre gauche, on voit une jolie maison appelée le Château par les Français de Buénos-Ayres; elle était occupée par notre ex-consul, M. Mandeville, de déplorable mémoire. On y voyait flotter, à plus de cent pieds d'élévation au-dessus de la rade, notre pavillon national, dont les couleurs prestigieuses étaient encore assez respectées pour tenir lieu de la protection que M. Mandeville était incapable d'accorder à six mille Français dont il était hai cordialement, et, à juste titre, puisque ses tergiversations et ses commérages avaient compromis leur fortune et leur vie..... On a objecté, pour la défense du consul, que si la France avait eu, comme l'Angleterre, un traité de commerce et de navigation, la conduite de son agent eût été plus franche et son intervention plus efficace dans les troubles civils; cette observation est judicieuse à beaucoup d'égards, mais elle retombe encore à la charge de M. Mandeville, car avec plus d'habileté, moins d'esprit d'intrigue, et surtout plus de désintéressement, il eût fait sentir de longue main au gouvernement français, la nécessité, l'urgence

d'un traité de commerce avec Buénos-Ayres. Je reviendrai en tems opportun sur ce sujet.

Voyez-vous à l'extrémité de ces savanes, de ces prairies entourées de saules, de ces terreins marécageux que les eaux de la Plata inondent et rendent impraticables dans ses débordemens, cette quantité de mâts pavoisés de pavillons nationaux et étrangers, c'est le petit port appelé la Boca del riachuelo 1, ou simplement la Boca, où se rendent presque toutes les embarcations faisant la navigation du Parana et de l'Uruguay. il s'y fait un grand mouvement de marchandises, et pourtant il n'y a pas d'endroit plus incommode et d'un accès plus difficile. Un Français, M. Duportail, y a fait construire la seule maison en briques qu'on y remarque, et s'est chargé, avec l'autorisation du gouvernement, de faire à ses frais une chaussée qui, s'il réussit, facilitera beaucoup les transports et les communications avec la ville.

Sur la droite, toujours au sud, on voit le joli village de Barracas ainsi nomme d'un grand nom-

A Riachuelo est un nom générique diminutif qu'en applique, en espagnol, à tous les bras étroits de rivière. Le vrai nom de celle-ci, est riachuelo de la Matanza, à cause d'un grand combat livré aux Indiens, sur ses bords, lequel fut une véritable boucherie.

bre d'entrepòts ou magasins publics et particuliers qu'on y a construits, près de la rivière de la Boca et le long de la belle route qui le traverse. Il est situé dans une plaine parfaitement unie, sablonneuse, à l'abri des inondations, et il est le rendez-vous du beau monde les jours de fête, où les dames viennent s'y promener en calèche ou même à pied, tandis que de nombreux cavaliers font briller leur talent équestre. On y fait de fréquentes courses de chevaux, dans lesquelles on parie souvent très-gros jeu. Il y a de jolis pavillons (quintas) où les familles riches passent une partie de l'été, et où l'on est sûr d'être toujours bien accueilli, quand une fois on a eu l'entrée de la maison, ce qui n'est pas difficile pour peu qu'on ait des manières agréables, et qu'on sache l'espagnol.

Au-delà, on aperçoit, à distance de trois lieues, les chacras et les monticules du village de Quilmés; l'intervalle est assez agréablement rempli par des plantations de saules, de pêchers sauvages (duraznales), et des habitations champêtres; mais si vous voulez pénétrer au-delà, je vous accorde un rayon d'une dizaine de lieues au sud et à l'ouest, pour voir encore des figures humaines, des traces de civilisation et des arbres

qui vous prêtent leur ombrage; après celà, attendez-vous à ne voir que des plaines désertes jusqu'au pied des Andes, si vous allez au Chili, ou jusqu'au Rio-Colorado, si l'envie vous prend d'aller toiser les Patagons. De loin en loin vous n'apercevrez que de misérables cabanes vous apparaissant comme des balises au milieu d'une mer semée d'écueils, et il y aura tant de silence autour de ces chétives habitations, que vous resterez étonné d'en voir sortir des visages d'homme. Vous ne remarquerez aucune trace de culture, aucun arbre, aucun buisson; mais seulement des horisons immenses, mornes et tristes, animes par hasard ca et là par le passage d'une autruche, le galop d'un gaucho, rassemblant ses troupeaux dispersés par la sécheresse ou l'irruption des Indiens; vous serez dans les Pampas'.... et je vous garantis que vous presserez les flancs de votre coursier pour en sortir le plus vite possible.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le mot Pampas, venu du quichua (langue des Incas), signific proprement place, terrein plane, grande plaine; savane, etc. (llanura o llanos des espagnols). On pourra s'étonner de retrouver ce mot appliqué dans un pays si éloigné de sa source; mais on rémarquera que beaucoup de quichuas habitent Santiago del Estero, assez près des Pampas, où ils ont encore conservé un jargon mélangé de quichua ét d'espagnol. (Al. D'Orb. Voyage dans l'Amérique mér.

M. Th. Pavie a donné une description très-exacte des Pampas et des Indiens qui l'habitent, dans la 2° liv. du tome 4<sup>cr</sup> dé la Revue des deux Mondes.

Puisque nos affaires ne nous forcent pas d'y aller manger du *charque*, rapprochons-nous du centre de nos observations.

Voici la Chambre des représentans! Nous sommes au carrefour des rues del Perù et de la Biblioteca, à trois cuadres de la place de la Victoria. Nous avons devant nous le plus bel édifice de Buénos-Ayres; il occupe près d'une cuadre, et faisait partie du collège des jésuites qui l'ont bâti eux-mêmes avec l'église y attenant, dont l'entrée est à l'angle diamétralement opposé à celui où nous sommes. L'architecture en est assez simple, mais il a cela de remarquable qu'il est bâti à l'européenne, dans le style moderne, avec un toit incliné; la façade est, je crois, toute en pierres de taille, et les fenêtres sont munies de balcons comme, du reste, toutes les maisons espagnoles. On a réuni dans ce vaste corps de batiment, à un seul étage au-dessus du rez-dechaussée, la salle des représentans, la bibliothèque publique, le tribunal de commerce, le département topographique, le timbre, la vaccine, et à côte, sur le même plan que l'église del Colegio, le cuartel de los civicos, c'est-à-direla caserne des patriciens d'infanterie, composant un régiment de milice active, et de la milice passive d'infanterie formant un autre régiment. Ces troupes, espèces de gardes nationales, sont fort maldisciplinées, sans uniforme, sans tenue; l'obligation rigoureuse de venir faire un exercice dont l'utilité n'est pas démontrée, tend à faire des paresseux, en privant les établissemens industriels des bras dont ils ont le plus grand besoin. On a trèsbien démontré au contraire, dans un petit ouvrage que je pense traduire, les inconvéniens de cette organisation qui ne tend à rien moins qu'à mettre la fortune dans les mains des étrangers et à dégrader de plus en plus les nationaux par les vices inhérens à la profession de soldat, surtout de soldat insubordonné......

La salle des représentans est très-petite, mais convenablement disposée. Les séances sont publiques; ses députés parlent assis, quoiqu'il y ait une tribune. La ville fournit quinze députés, et la campagne, divisée en treize sections, en fournit vingt-trois, en tout trente-huit représentans, pour une population de cent quatre-vingt mille ames, y compris les étrangers. J'évalue la population de Buénos-Ayres à quatre-vingt-dix mille ames, dont trente mille étrangers répartis ainsi: Anglais, huit mille; Français, cinq mille; Italiens, six mille; Allemands, trois mille; Espagnols

et Portugais d'Europe, quatre mille; le reste composé de Nord-Americains, de Brésiliens, d'Orientalistes, etc. J'estime qu'il y a quinze mille étrangers répartis dans la campagne ou la province. Ainsi, d'après mon calcul, il resterait pour la ville soixante mille habitans indigènes, et pour la campagne soixante-quinze mille; or, il reste évident qu'il y a disproportion dans le nombre des députés élus par l'une et l'autre. Les gauchos étant doublement représentés, on ne sera plus étonné de voir ce pays rétrograder dans la voie de la civilisation.

La bibliothèque est encore une de ces mille institutions dues aux lumières de Rivadavia; elle a primitivement été léguée à la ville par un moine; mais alors elle ne renfermait que quelques milliers de bouquins in-folio, avec un assez grand nombre de manuscrits en latin et en espagnol, traitant de points obscurs de théologie, de médecine, de controverse et de graves futilités. Depuis 1820 jusqu'en 1828, elle s'est enrichie successivement de livres d'histoire, de jurisprudence, de morale, de sciences exactes et naturelles, de littérature proprement dite et d'une grande quantité d'albums de voyages, de gravures en tout genre, etc.; elle occupe à présent cinq salles, et

le nombre de volumes monte à vingt mille. Les livres français y entrent pour plus de moitié. Elle est ouverte au public tous les jours non fériés; la facilité d'y lire les journaux de Buénos-Ayres en a fait un cabinet de lecture '.

La littérature est fort négligée à Buénos-Ayres, depuis qu'un gouvernement de coterie jésuitique a succédé à celui trop éclairé de Rivadavia; ce n'est cependant pas faute de moyens de s'instruire, car, outre la bibliothèque publique, il existe encore six librairies et un cabinet de lecture dirigé par MM. Duportail. De plus, il y a deux cercles du commerce, la salle Argentine et la salle Anglaise, où l'on peut lire tous les principaux journaux européens et américains; mais les restrictions mises à la liberté de la presse par les gouverneurs con faculdades extraordinarias ( ce qui équivant à une dictature ), ont éloigné du pays tous les hommes dont le génie indépendant ne pouvait se plier à la servitude de l'inquisition de conscience, imposée par les Anchorena,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depuis Rivadavia cet établissement avait été livré à l'abandon comme les autres; aussi plusieurs manuscrits important à l'histoire de ce pays ont-ils été soustraits!... J'ai remarqué avec plaisir, à mon retour du Brésil, qu'il y avait plus d'ordre et de surveillance de la part des bibliothécaires.

les Maza, les Medrano, et toute la coterie qui fit brûler naguère nos philosophes.

Il y a encore six imprimeries, mais on ne publiait plus en 1834 que cinq ou six journaux, au lieu de dix-sept qui s'imprimaient en 1826! Et sur ce faible nombre de six journaux, trois ctaient servilement à la solde du gouvernement obscur. Outre les imprimeries ordinaires, il y a deux imprimeries lithographiques; la principale est celle nommée del Estado, dirigée par MM. Bacle et compagnie. Ce bel art a fait des progrès à Buénos-Ayres, grace au zèle infatigable, à la constance admirable de M. Bacle, de Genève, ainsi qu'à la protection de plusieurs citoyens distingués, notamment du général don Thomas Guido, ministre de la guerre et des relations extérieures en 1834. Plusieurs travaux importans et fort intéressans pour le pays, ont été entrepris par M. Bacle, entr'autres une carte topographique de la province de Buénos-Ayres, sur une très-grande échelle, offrant le plan de toutes les estancias; une collection complète des marques des animaux'; une carte géographique

¹ Chaque propriétaire de hestiaux, appelé estanciero, est obligé d'avoir une marque particulière qu'il fait appliquer sur la fesse ou la cuisse de ses animanx et le 19pe en reste à la police centrale, où l'on en tient registre.

des provinces unies, et une serie de livraisons de costumes, de coutumes de Buenos-Ayres, de portraits, etc., laissant peu de chose à desirer sous le rapport de l'exactitude et de la nettete du dessin.

Avant d'examiner la population de la ville, achevons la revue rapide des établissemens et des institutions susceptibles d'offrir de l'intérêt ou de piquer la curiosité du voyageur.

J'ai dit qu'il ne restait plus à Buénos-Ayres qu'un seul couvent d'hommes, cela est vrai, mais il en reste encore trois de femmes, et, loin de songer à les supprimer pour rendre des bras à l'industrie, ou des élémens de progrès à la population, le gouvernement obscur a ordonné la construction d'un nouvel édifice, qui sera appelé, comme par le passé, la Casa de los santos ejercicios (Maison des saints exercices). Rien de plus touchant, de plus édifiant, de plus moral que les exercices qui se pratiquent dans cette sainte maison! et surtout que le but de l'institution: figurez-vous, une femme a été infidèle à son mari, une jeune personne s'est écartée de la tutelle de sa mère ou de son père pour suivre son amant, ou même pour satisfaire publiquement

ses goûts dépravés, eh bien! elles vont se jeter dans les bras des religieuses de los santos ejercicios, elles pleurent, elles se repentent comme la Madelaine, elles font des aumônes proportionnées à la gravité du péché; puis, après quelques jours passés dans les prières, et les conseils des jeunes et vigoureux confesseurs, qui les exhortent à la continence, ces pécheresses rentrent dans le monde, chez leur mari ou leurs parens, tout aussi blanches que neige! N'est-ce pas édifiant? Il en est de même des jeunes libertins et des vieux pecheurs; seulement l'aumône de ceux-ci est plus forte. Il y a plus d'innocence dans la vie pleine de jubilation et de douceurs des religieuses de San-Juan et de Santa-Catalina; les unes et les autres prennent d'excellent chocolat, provenant des saisies de la police, et font des quêtes lucratives sous le patronnage des saints qu'elles envoient promener par les rues à des jours fixes.

Les lieux de divertissement public sont en petit nombre. On visiterait volontiers le Wauxhall, ou Parque Argentino, jardin assez bien tenu dans lequel on a construit un petit théâtre et un cirque en plein air, mais il est un peu trop éloigne du centre pour qu'on s'expose à y rester tard le soir.

Deux autres jardins se partagent les promeneurs, celui de la Esmeralda, où l'on est bien servi, et celui du Retiro, moins fréquenté. Le Retiro est une grande place à l'extrémité nord de la ville, au milieu de laquelle on voyait jadis un vaste cirque où arène destiné aux combats de taureaux. M. Rivadavia le fit démolir, après avoir fait comprendre au peuple que la barbarie des Espagnols pouvait seule autoriser encore de pareilles récréations. La mesure éprouva peu d'opposition; on se portait avec assez d'empressement à l'opéra, à la comédie, au cirque-olympique, aux concerts qui avaient remplacé les taureaux; mais voilà que le gouvernement obscur de 1832 eut l'heureuse idée de rétablir les combats de taureaux! On choisit Barracas pour ce beau spectacle : la première fois il y eut foule, à cause de la nouveauté; mais peu-a-peu les personnes décentes s'abstinrent d'y paraître, et le peuple fit justice de cette velléité barbaresque.

A présent, on se rend tous les dimanches, à l'heure de la retraite, sur la place del Retiro, pour entendre la musique du cuartel, ou de la caserne, laquelle exécute des airs patriotiques et des symphonies avec un ensemble admirable.

Les cafés, assez spacieux, sont, il faut l'avouer, passablement mal tenus; l'argenterie n'y brille pas, et pour cause!.. vous voulez le savoir, je parie?.. J'avais pourtant bien envie d'en faire un secret; mais du moment que j'y suis forcé, on ne s'en prendra pas à moi de l'affront; eh bien, la cause, c'est que ceux qui ne craignent pas de graisser leur habit avec les bouts de chandelle qu'ils emportent régulièrement chaque soir, se chargeraient tout aussi facilement des cuillers et des petits plateaux d'argent.

Que vous dirais-je du théatre? Les étrangers n'y vont guère que pour voir les *Portenas*; mais

Ce n'est pas une charge faite à plaisir; je tiens d'un cafetier que je pourrais nommer, qu'il fait aposter chaque soir les garçons, pour empêcher de voler les chandelles.

<sup>2</sup> Prononcez porté-gnas.

cela seul mérite bien qu'on aille bailler un peu à la représentation du Joueur, de la Mort de Riégo, du Passage du pont d'Arcole par Napoléon, ou de l'inévitable sainete; le tout joué pitoyablement par des acteurs espagnols. De tems à autre, il arrive par bonheur quelques chanteurs ou des danseurs, débarquant en transit pour le Chili ou Bolivia; ils font la grâce de donner quelques représentations à l'heroïco pueplo de Buénos-Ayres, et c'est autant de gagné sur les soporifiques comédies de la troupe sédentaire. La salle, qui n'est heureusement que provisoire, n'est, à vrai dire, qu'une large galerie; on ne peut rien voir de plus incommode, de plus disgracieux, de plus mal tenu. Le seul avantage qu'elle offre, commun au surplus à tous les théâtres d'Amérique, est d'avoir des stalles numérotés au parterre; ce qui fait qu'il n'y a jamais de ces mouvemens turbulens semblables aux vagues de l'Océan, qui font redouter à un étranger fashionable de prendre place au parterre de nos théâtres. Tout se passe là avec la plus grande décence; jamais le sifflet d'un maître d'équipage ou celui d'un dresseur de chiens ne viennent offenser de leur détonation aigre le tympan déli-

<sup>3</sup> Espèce de vaudeville sans couplet.

cat des dames; jamais de ces vociférations qui font rougir tous ceux qui ont la moindre idée de la dignité d'un public assemblé, consentant, sur la foi de l'urbanité, à mettre en commun ses sensations, ses joies, ses émotions et son hilarité. Il y a une coutume singulière au théâtre de Buénos-Ayres, choquante au premier abord, mais à laquelle on s'accoutume bientôt jusqu'au point de la trouver raisonnable. Toutes les femmes, non accompagnées de cavaliers, ou même celles qui ne veulent pas louer de loges vont se placer en amphithéatre aux secondes galeries, où il est expressément défendu aux hommes de se présenter; elles sont ainsi à l'abri de toute insulte; et la variété de leurs costumes, la coquetterie de leur jeu d'éventail, produisent un coup-d'œil piquant, fortagréable à voir des stalles du parterre.

Les loges, toutes découvertes, excepté celle du gouverneur, remplissent entièrement les premières galeries. Les chaises dont elles sont pourvues, de même que les secondes galeries, sont occupées le plus souvent par de très-belles femmes; de ces beautés sevères, parfaites, régulières, rappelant l'Andalousie, la Grèce ou l'Italie. En voyant ces magnifiques bustes vous présenter à l'analyse des épaules d'ivoire, des cheveux d'ébène, des pau-

pières garnies de longs cils, protégeant un œil langoureux, dont l'abattement semble combattre la vivacité, on pourrait redouter, au premier abord, une froideur séchement polie; mais dès que vous parvenez, par votre amabilité, vos saillies, à leur faire abandonner le ton cérémonieux, l'air théatral qu'elles affectent en public, vous les voyez se livrer à un abandon plein de cordialité, d'aisance et de franchise. Leur conversation s'anime, le jeu vif et gracieux de l'éventail accompagne les réticences malignes qu'elles introduisent à dessein; les propos séduisans, les reparties fines, inattendues, vous déconcertent souvent, en augmentant le triomphe qu'elles se flattent bien d'obtenir. L'expression belles est proprement celle qui convient aux Portenas, car elles parlent moins aux sens qu'à l'ame; leurs mouvemens sont voluptueux sans manquer de la dignité qu'elles s'efforcent de conserver, dès qu'elles s'aperçoivent qu'elles sont observées. Rien d'imposant comme l'attitude d'une Portena en public! Rien ne prête plus à cet air qui imprime d'abord le respect et subjugue ensuite malgré soi, que la manière dont elles ornent leur tête, dont elles la portent, en accompagnant chacun de ses mouvemens d'un geste de bras si moelleux, si naturel, d'un tour de main si leste, si souvent répété, mais si imperceptible qu'on a peine à comprendre le jeu rapide de l'éventail, s'ouvrant et se refermant sans cesse! Elles ont tout un édifice de chevelure sur la tête, et il faut bien qu'il en soit ainsi pour accompagner des peignes découpés ou pleins (peinetones) dont la dimension est arrivée, en 1834, jusqu'à un mètre et un décimètre de largeur! (cinco cuartas.) Toutes n'ont pas une chevelure naturelle, comme on doit bien le penser, mais toutes, depuis la plus pauvre jusqu'à la plus opulente, ont le même art de natter, de tresser, de lisser leurs cheveux noirs, châtains, ou blonds et de les entremêler de fleurs naturelles ou fausses. De belles épaules, des lignes arrondies, des contours voluptueux, que font ressortir de jolies schalls de Lyon ou de magnifiques voiles de tulle blanc ou noir, sont enchassés dans un corsage parisien! Fénélon eût rougi de la peinture de sa Calypso en voyant une Portena, et le Tasse, usant de la magie de ses évocations, eût humilié Armide en offrant à Renaud une de ces Hechiceras 1.

La population de Buénos-Ayres est très-hétérogène: il faut, pour s'en former une idée appro-

<sup>1</sup> Enchanteresses; prononcez etchi-ceras.

chant de la vérité, mettre à part les étrangers de différentes nations européennes, dont la répartition du nombre, faite plus haut, n'est pas aussi arbitraire qu'on pourrait le croire. Alors il restera ce qu'on doit appeler maintenant les indigènes, parce que, par le fait de leur émancipation, les anciens colons de l'Espagne sont devenus américains. Quant aux Indiens vivant encore indépendans ou mélangés à la population des Argentins, ils doivent être, suivant moi, désignés sous le nom d'aborigènes. Ceci posé, pour bien s'entendre, nous diviserons les indigènes ou Argentins en deux classes, les blancs, et les hommes de couleur. Parmi ces derniers on distingue les Nègres de pur sang, venus d'Afrique, et alliés entr'eux dans leur nouvelle patrie; les mulatres et pardos, provenant de l'union d'un Africain avec un blanc ou un Indien, et les métis provenant du mélange d'un Indien avec un blanc ou viceversa. Comme l'observe Azara, ces noms de mulâtres et de métis ne font pas allusion à la couleur, comme on pourrait le croire, mais seulement à la nature des races mélangées.

Les blancs sont d'origine européenne. Tant qu'ils se sont alliés entre eux, comme les nègres, leur sang est resté pur et il semble même que leur peau ait acquis plus de blancheur, plus de délicatesse; que leur teint soit plus fin qu'en Europe; mais il y a eu des alliances entre blancs et métis, entre métis et mulatres, d'où il est résulté des variétés innombrables de teintes différentes dans la couleur, que le blanc finit toujours par dominer quand il n'y a pas de salto-atras, c'est-à-dire de mélange retrograde. Il serait bien difficile de suivre dans leurs divisions les combinaisons dont chaque mulatre ou chaque metis est le résultat. Il suffira de savoir que les uns s'améliorent par le mélange et que l'espèce européenne l'emporte à la longue sur l'américaine. Il est de fait que les métis paraissent avoir quelque supériorité sur les Espagnols d'Europe, par. leur taille, l'élégance de leurs formes, et même par la blancheur de leur peau. Il en est de même des mulatres, au premier degré, dont l'intelligence est supérieure non seulement aux nègres, mais même aux créoles blancs,

Les métis vivent plus particulièrement disséminés dans la campagne; ils forment en grande partie cette portion de la population appelée gauchos; les nègres, mulâtres et pardos, servent aussi dans la campagne de pâtres, de journaliers (peones) ou de domestiques, mais ils sont en plus

Digitized by Google

grand nombre dans la ville; à Buénos-Ayres surtout, où ils exercent la plupart des arts, des métiers, des professions pénibles, soit comme ouvriers; soit comme maîtres, et où ils sont tous enrégimentés pour la défense du pays.

D'anciens préjugés, sanctionnés par les prêtres, qui devraient au contraire s'efforcer de les détruire, font encore des blancs les seigneurs du pays. Les espagnols de toutes ces contrées se sont toujours crus d'une classe très-supérieure à celle des indiens, des nègres et des gens de couleur en général, quoiqu'il ait toujours régné entre ces mêmes espagnols, même avant leur émancipation, la plus parfaite égalité, sans distinction de nobles ni de plébéiens; on n'a connu parmi eux ni fiefs, ni substitutions, ni majorats; la seule distinction qui existat, purement personnelle, n'était due qu'à l'exercice des fonctions publiques au plus ou moins de fortune, ou bien à la réputation de talens ou de vertus '. Mais ce même principe d'égalité fit que, dans les villes, aucun blanc n'en voulut servir un autre, et que le viceroi, lui-même, ne pouvait trouver un cocher ou un laquais espagnol, voilà pourquoi tout le

<sup>1</sup> Voyez Raynal, Hist. phil.liv. viii; Azara, tome 2.

monde se servit de nègres, de gens de couleur ou d'Indiens et qu'à présent encore, quoique la patrie ait proclamé l'abolition de l'esclavage et reconnu l'égalité parfaite, devant la loi, des hommes de couleur de quelque origine qu'ils soient, on voit les maisons de blancs, riches ou pauvres, encombrées de criados ou domestiques, qui évitent aux femmes jusqu'à l'embarras d'élever leurs enfans! Aussi les blancs, hommes et femmes, habitués à ne rien faire et ne songeant qu'à leurs plaisirs, s'épargnent souvent jusqu'à la fatigue de la méditation! De même que leur féconde terre donne des fruits sans culture, à l'aide de la faveur du ciel, de même ces heureux habitans, semblables aux Italiens, si bien peints par Madame de Staël, se flattent de tout savoir, de tout devenir par l'imagination. Delà cette apathie qu'on remarque chez eux, cette espèce d'aversion pour toute lecture sérieuse et ces obstacles insurmontables à la constitution du pays, conséquence inévitable du peu de progrès des sciences politiques.

## CHAPITRE IX.

BUÉNOS-AYRES.

Police. — Gouvernement.

La police était assez bien faite à l'époque où j'arrivai à Buénos-Ayres; seulement le gouvernement obscur avait ordonné quelques mesures plus vexatoires pour les étrangers, qu'utiles aux

habitans et à la sûreté de la ville. Par exemple, vous vous figurez qu'en débarquant à l'Alameda vous pouvez aller directement chez vous, chez vos amis ou à la fonda et dormir sur les deux oreilles? Pas du tout! Apprenez que la liberté n'exclut pas les précautions, bonnes ou mauvaises. Il faut aller 1º à la Comandancia de Marina faire viser votre passeport; 2º à la casa central de Policia, échanger ce même passeport pour une papeleta; 3º chez le consul de votre nation, pour qu'il vous enregistre et vous vende une autre papeleta ou sauf-conduit; 40 chez l'alcade ou maire du quartier que vous aurez choisi, pour donner votre adresse ou celle de vos hôtes; 5º chez le commissaire de la section, pour le saluer uniquement. Ouf!... défaites votre habit, mettez-vous à votre aise, car vous devez être bien fatigué! En admettant que vous ayez trouvé chez eux tous ces fonctionnaires, vous aurez fait au moins deux lieues. Et si l'heure de la siesta vous surprend en route, adios! vous courez grand risque de payer, vous et votre hôte, cinquante piastres d'amende... Oui, sans le vouloir vous exposez votre hôte à aller coucher en prison s'il n'a pas cinquante piastres à fournir à la police! Voilà un des chefs-d'œuvre du gouvernement obscur.

L'administration de la police forme un département relevant du ministère de l'intérieur, mais cependant exercant une juridiction assez independante. C'est un poste très-important pour le pays. Il y a un chef ou juge de police, principal, résidant à la maison centrale, située comme nous l'avons vu à côté du Cabildo. Sa surveillance s'étend sur les autres commissaires subalternes de la ville et de la campagne. Les vingt-neuf quartiers de la ville de Buénos-Ayres forment quatre sections, surveillées chacune, par un commissaire sédentaire; il y a en outre, cinq autres commissaires pour l'inspection des marchés, et des espèces d'appariteurs ayant pour auxiliaires des celadores sorte d'alguazils, de gendarmes, ou de garde-municipaux à cheval, sans uniforme et portant simplement un sabre de cavalerie. Ces céladores sont aussi aux ordres des juges-de-paix, des alcades de barrio ou de quartier. Chaque soir un certain nombre de citoyens indigènes ou étrangers était forcé de faire la patrouille dans son quartier, ceux qui, comme moi n'étaient pas empressés d'aller se faire appeler gringo ou carcaman, payaient quatre piastres papier par mois à l'alcade, qui se chargeait, bien volontiers, de fournir le remplacant. Notre honorable consul, M. Mandeville, n'a pas su nous affranchir de cette imposition injuste. Depuis, l'immoralité bien avérée, des céladores, a fait adopter l'usage anglais des watch-men ou sérénos, hommes chargés de parcourir continuellement le quartier où ils sont apostés, munis d'une lanterne et d'une lance, en indiquant à haute voix l'heure et l'état de l'atmosphère. De plus on a organisé un nouveau corps de céladores avec un uniforme. Il est juste de dire que le gouvernement obscur n'a aucune part dans ces améliorations de police intérieure et qu'on a profité d'un intermède pour les adopter.

Le gouvernement de Buénos-Ayres, de même que celui de la soi-disant Union, est Représentatif Républicain. Ainsi que celui de la Banda-Oriental il est composé destrois pouvoirs combinés: le législatif, l'exécutif et le judiciaire; mais de ces trois corps, l'exécutif seul doit être considéré en ce moment comme un pouvoir. Il n'y a pas ici de sénateurs comme à Montévidéo; l'apparence et la forme sont plus démocratiques; mais par le fait de l'influence du parti jésuitique, auquel j'ai déjà fait allusion, ce gouvernement est réellement oligarchique avec tendance à la Dictature. Pour bien comprendre sa situation, il

faut reprendre d'un peu haut les événemens qui ont amené ce résultat.

On sait déjà que les provinces du Rio de la Plata relevèrent d'abord du Paraguay '. Dès l'année 1620 on en forma deux gouvernemens séparés, et Buénos-Ayres qui jusques là avait été gouvernée par les lieutenans des Adelantados, eut ses gouverneurs particuliers. En 1776 on y établit un vice-roi, en y rétablissant en même tems l'audience royale, composée d'un régent, de cinq auditeurs et de deux commissaires du gouvernement. Cette audience avait été fondée eu 1665 et supprimée en 1672. Il y avait en outre un commissaire de la Sainte-Inquisition. Le Haut-Pérou (à présent Bolivia) fit partie de cette vice-royauté et le Paraguay, à son tour, en dépendit directement jusqu'en 1810 que l'indépendance fut proclamée et que le Paraguay refusa d'entrer dans la ligue des provinces, pour former un état séparé. L'ancienne vice-royauté de Buénos-Ayres prit dès-lors le nom de Provinces unies du Rio de la Plata ou de l'Amérique méridionale. Des dissensions intérieures bouleversèrent souvent la nouvelle république; dès l'origine elle fut divisée en deux partis dont l'a-

<sup>1</sup> Et non pas du Pérou, comme plusieurs l'ont avancé.

nimosité et l'acharnement n'ont fait que s'accroître jusqu'à présent; c'est la lutte des lumières contre l'ignorance et l'ambition demagogique des chefs de Gauchos. Les hommes qui avaient versé leur sang à grands flots pour l'indépendance du pays; ceux dont les lumières et les études spéciales avaient contribué à la première organisation politique, pensèrent, avec raison, avoir des droits au gouvernement de la patrie dont ils voulaient faire une grande nation. Pour y parvenir il était nécessaire de réunir toutes les provinces sous un gouvernement central appelé congrès; telle est la forme des Etats-Unis de Nord-Amérique. Les efforts du vertueux Rivadavia ont constamment tendu à ce but, qu'il a atteint un instant, mais que la guerre du Brésil est venu renverser; les partisans de ce systême furent appelés unitaires. Ceux, au contraire, qui n'ont rien fait pour leur patrie, ceux que leur ignorance rendait incapables de comprendre les vues généreuses des hommes éclairés; ceux là restèrent sous l'influence des moines, des jésuites et de tout ce qui avait intérêt à entretenir l'anarchie. On leur fit comprendre que la patrie allait être asservie; que les étrangers allaient leur ravir le fruit de leurs sueurs et de leur sang; qu'ensin on voulait favoriser les émigrations

etrangères pour exterminer les Gauchos. Dès lors, envisagé sous ce point de vue, le système unitaire fut en horreur aux Gauchos, les coryphées de ce parti ignorant, leur persuadèrent facilement qu'il était préférable que chaque province se gouvernat d'une manière indépendante et qu'il ne devait y avoir d'aggrégation que pour les intérêts communs et les rapports avec l'étranger, à peu près comme la Suisse; ces partisans furent appelés fédéraux. Les chefs principaux de la fédération furent Artigas, Ramirez, Lopez, Quiroga, le farouche Quiroga, originaire du Chili, mort assassiné tout récemment, et enfin le général Rosas, le gaucho par excellence et le grand champion de la fédération!...

Le règne de l'union, époque de prospérité de la république Argentine, commença en 1821 et finit en 1827, à la démission de Rivadavia. Cet habile législateur fit faire des pas de géant à sa patrie, pendant sa courte administration, soit comme ministre, soit comme président du congrès, qu'il était parvenu à installer, en le composant des citoyens les plus capables. Voici, succinctement, quelle était la base des instructions

<sup>1</sup> Prononcez Rossas.

données par lui au président du sénat ecclésiastique, chargé de la mission honorable d'engager les différens peuples de l'union à se faire représenter au congrès :

« Le but que le gouvernement de Buenos-Ayres se propose d'atteindre au moyen de la mission confiée au zèle du premier dignitaire ecclésiastique, est de réunir toutes les provinces du territoire qui, avant l'émancipation, composaient la vice-royauté de Buénos-Ayres ou du Rio de la Plata, en un corps de nation administrée sous le système représentatif, par un seul gouvernement et par un même corps legislatif.

« Le second objet que se propose aussi le gouvernement et qu'il considère comme le premier moyen pour atteindre le but principal, est de voir chacune des provinces entrer dans un état d'ordre et de paix, soutenu par les peuples et par ceux qui les gouvernent : par ceux-ci, en s'efforcant d'établir la sûreté publique et individuelle, et en s'appliquant à connaître exactement les ressources de leur trésor respectif, à les administrer et à les employer avec habileté; par les peuples, en s'occupant activement des travaux et des genres d'industrie les plus productifs, en augmentant leurs connaissances par l'étude et les rapports sociaux, et en donnant tous leurs soins à l'éducation de leurs enfans.

« Le député pensera sans doute qu'aucun des moyens qui conduisent à cette double fin ne peut être blâmable, parce qu'il est impossible qu'il cesse d'être moral et honorable, et conséquemment permis, etc. »

La mission du docteur Zavaleta fut couronnée de succès. De son côté Rivadavia se hâta de fonder toutes les institutions qui pouvaient favoriser ses vastes projets de prospérité nationale. Il accorda une liberté sans limites à la presse :

« Les services que la publicité rend à un gouvernement, a-t-il dit lui-même, lors de l'installation de son successeur, en avril 1824, vont jusqu'à lui assurer le droit et les moyens d'obtenir de tous les employés publics le meilleur exercice de leurs fonctions, en même tems qu'ils lui assurent, de la part de ceux-ci et de tout autre citoyen, le concours nécessaire à l'autorité qui est appelée à consacrer l'indépendance d'un pays, à consolider son organisation et à le pousser en

avant dans la carrière de la prospérité et de la civilisation. »

Il chercha aussi à consacrer ce principe d'économie politique et domestique :

« Que payer ses dettes avec exactitude, c'est acquérir de grands moyens de richesses. »

Et, pour y parvenir, il fonda la banque nationale, en vertu d'une loi du congrès général, du 28 janvier 1826. Cette institution, qui devait amener les plus heureux résultats, n'a, en réalité, fait que hâter la ruine des capitalistes, et par suite, causé des maux difficiles à réparer. Le parti de l'ignorance, qui voyait d'un œil envieux les succès du système unitaire, sous la direction d'un chef si habile, persuada aux trop crédules habitans des provinces que l'établissement d'une banque n'avait d'autre but que de substituer du papier-monnaie à l'argent, afin de favoriser les étrangers qui allaient s'emparer ainsi de la fortune du pays. Les provinces de Mendoza, de San-Juan, d'Entre-Rios et de Montévideo, qui avaient déjà établi des caisses subalternes, s'empressèrent de retirer leurs fonds, et bientôt le papier-monnaie, qui s'échangeait au pair avec l'or et l'argent,

n'offrant plus de confiance, tomba de suite et perdit cinquante pour cent, puis cent, puis deux cent, puis quatre cent, puis sept cent pour cent! A présent une piastre forte ou un patagon, égal à une piastre papier dans l'origine, en vaut sept et demie; une once ou quadruple, égalant dixsept piastres fortes ou de papier, en 1825, vaut en 1855, cent-vingt piastres papier!

Lorsque Rivadavia vit que les basses machinations du parti Fédéral tendaient à déprécier la banque et à lui faire perdre le crédit que les capitalistes s'étaient empressés de lui accorder, il comprit bien qu'il lui serait désormais impossible d'organiser le pays; il donna sa démission, se retira en Europe et le parti fédéral triompha. On nomma à sa place, comme simple gouverneur de Buénos-Ayres, le général Dorrego, l'un des coryphées du parti fédéral. Les choses restèrent ainsi jusqu'à la paix avec le Brésil en 1828. Alors l'armée nationale, revenant dans les foyers, et avec elle les partisans les plus dévoués à la cause de l'Union, les chess militaires essayèrent de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le capital primitif de la banque montait à dix millions de piastres fortes; aujourd'hui il n'est guère de plus de 5 millions. La banque a en circulation 15,283,540 piastres en billets, et 410,351 piastres cuivre, aujourd'hui monnaie courante. Le gouvernement lui doit plus de 20 millions de piastres, capital et intérêts.

chasser les fédéraux du poste qu'ils avaient usurpé. C'est ainsi que s'engagea cette lutte sanglante qui commença le 1er décembre 1828 et finit en 1832 par la dispersion et l'assassinat politique des plus vaillans officiers de l'armée. La revolution du 1er décembre se fit à Buénos-Ayres; le gouverneur Dorrego fut pris et fusillé par le colonel Lavallé, chef militaire, à la tête du mouvement insurrectionnel '. Les milices de la campagne aux ordres de Rosas, qui jouait le rôle de proconsul, furent battues constamment par Lavallé, de telle sorte, que les fédéraux se virent obligés de faire une convention avec celui-ci; convention très honorable pour Lavallé comme pour le parti unitaire, mais à laquelle les fédéraux ou plutôt Rosas manquèrent d'une manière scandaleuse. Lavallé, ses gens, et tout ce qu'il y avait de plus recommandable dans le parti unitaire, se trouvèrent heureux de pouvoir se sauver à la Banda-Oriental et de se soustraire à la vengeance d'une populace trop facile à exciter au crime. Le 8 décembre 1829, Rosas, général par la grace de Dieu et des Gauchos, fut élu gouverneur et capitaine-général de la province de Buénos-Ayres.

<sup>1</sup> On a regardé assez généralement cet assassinat politique comme inutile; on pouvait envoyer Dorrego en Europe ou aux Etats-Unis avec une mission diplomatique, et il se fut contenté de son sort

Tandis que ces choses se passaient à Buénos-Ayres, que le parti unitaire succombait sous les coups d'une perfide intrigue, le général Paz, aidé de tout ce qu'il y avait de plus valeureux dans les provinces, réorganisait l'armée nationale et concentrait ses forces à Cordova dans le but de venir attaquer Buénos-Ayres. Déjà le farouche Quiroga avait été battu et force de se réfugier auprès de Rosas; déjà dix provinces ayant fourni leur contingent, l'armée nationale brûlait du désir de marcher sur les fédéraux; mais ceux-ci prirent l'initiative. Lopez, ce métis qui avait fait ses premières armes contre Artigas et Ramirez, et se trouvait gouverneur de Santa-Fé, prit fait et cause pour la fédération; il décida bientôt les gouverneurs de Corrientes et d'Entre-Rios à l'imiter, de sorte que tous trois se joignirent à Rosas, qui comptait aussi dans ses files le partisan Quiroga, dont la vengeance promettait de tomber comme la foudre sur le parti qui l'avait vaincu.

Leur armée fut promptement sur pied; formée de Gauchos et d'Indiens, toujours prêts à marcher, pourvu qu'ils aient des chevaux, elle n'eut pas besoin de concentrer ses forces; à mesure que les recrues se faisaient, on les envoyait

Digitized by Google

sur Cordova. Quiroga prit les devants avec un régiment de cavalerie de ligne, resté fidèle au gouvernement de Buénos-Ayres. Arrivé sur les bords du rio *Cuarto* et du rio *Tercero*, il se joignit aux troupes de Santa-Fé, ce qui lui permit de commencer l'escarmouche.

Tandis que les forces de Buénos-Ayres avancaient au nombre de 5,000 hommes, presque tous miliciens de la ville et de la campagne, aux ordres du général don Ramon Balcarcé, il survenait de bien étranges choses à l'armée nationale!

Par une fatalité inouïe, le chef suprême des forces unitaires, le général Paz, s'étant éloigné du quartier-général, sans autre escorte que deux officiers subalternes dans le but d'inspecter, incognito, les postes avancés, se trouva tout-à-coup en présence d'une troupe de Gauchos et d'Indiens du parti de Quiroga. Les prenant d'abord pour des miliciens de son armée, il avança rapidement vers eux; mais il en fut reconnu le premier, au moment où il était déjà fort difficile d'échapper. Le général Paz avait un excellent cheval, il tenta la seule chance qui lui restât, en le lançant bride abattue; nul doute qu'il n'eut pas été atteint dans sa fugue par un Gaucho, mais il y avait des

Indiens parmi ceux-ci; or, un Indien manie un cheval avec tant d'habileté qu'il paraît doubler les facultés de cet animal intelligent. Donc, un Indien se lance à la poursuite du général, armé de ses boules et de son lazo, et avant qu'il eût fait un quart de lieue, l'infortuné général était boulé.

Paz s'attendait bien à être fusillé; mais Lopez eut la générosité d'en répondre et il fut envoyé prisonnier à Santa-Fé, où il se trouve encore détenu sur parole.

Quand cette triste nouvelle arriva au quartiergénéral, elle jeta la consternation et l'épouvante. L'armée le sut bien vite, malgré le soin qu'on mit à le lui cacher; il en résulta une démoralisation complète. Les chess se disputèrent entre eux le droit du commandement suprême; la subordi-

4 Outre le lass, lace ou lacet, dont je donnerai la description plus loin, les Gauchos et les Indiens sont toujours armés de bolas. Ce sont deux ou trois boules réunles à un axe commun par autant de courroies de cuir : ils en tiennent une dans la main tandis que les autres tournent rapidement au-dessus de leur tête, en galopant, jusqu'à ce qu'ils jugent le moment propice pour atteindre l'objet qu'ils veulent bouler (bolour.) Ainsi lancées, les boules entortillent par leur rotation les jambes de l'homme ou de l'animal atteint et le mettent ainsi à la merci de l'ennemi. Cette arme, inventée par les Indiens, leur sert encore dans une mêlée à briser le crâne de leurs adversaires.

nation se relâcha de telle sorte que les milices découragées désertèrent, les unes rejoignant Quiroga ou Lopez, les autres retournant dans leurs foyers.

Les vieux soldats prirent le parti de suivre le colonel Lamadrid, l'un des plus anciens et des plus braves officiers de l'armée nationale. Ce nouveau chef voyant la mésintelligence régner parmi ses confrères, jugea qu'il ne pourrait résister, sans perdre beaucoup de monde, aux attaques combinées de Balcarcé, de Lopez et de Quiroga; il se reploya sur le Tucuman, à trois cents lieues au nord ouest de Buénos-Ayres. Là, rassemblant le reste de ses forces délabrées, dans un lieu fortifié naturellement et appelé pour cela Ciudadela (citadelle), il attendit les fédéraux. Ceux-ci n'ayant plus d'ennemis à vaincre, par le fait de la retraite des unitaires, prirent possession ou plutôt firent leur entrée triomphale dans Cordova, l'une des villes les plus anciennes et les plus importantes de ces provinces. C'est ainsi que les troupes de Buénos-Ayres ont vaincu sans coup férir.

Cependant Quiroga n'était pas satisfait, il voulait anéantir jusqu'au dernier des unitaires, disait-il; son parti s'étant renforcé de la défection de l'armée nationale, grossissait de plus en plus; car tel est l'esprit du peuple dans ces contrées, (comme dans bien d'autres), qu'il s'attache au vainqueur, quel qu'il soit. Ainsi Quiroga continua sa marche sur le Tucuman en réorganisant, chemin faisant, la fédération. Il y arriva vers la fin de 1831; l'action s'engagea de suite.

L'armée nationale, réduite à 3,000 hommes, était composée en grande partie d'infanterie de ligne, aux ordres de différens chefs; d'un corps de cavalerie, aux ordres d'un nommé Lopez, et d'artillerie, commandée par Anatole de Ch....y; tous obéissant, ou paraissant obéir, au colonel Lamadrid.

Le premier choc fut terrible: l'artillerie, secondant l'infanterie, fit un ravage effrayant dans les rangs de Quiroga, qui se vit lui - même sur le point d'être atteint d'un boulet dirigé par de Ch....y. Trois fois Quiroga s'empara des positions de l'armée unitaire et autant de fois il fut repoussé par l'artillerie pointant à merveille. Les fédéraux commençaient à se démoraliser; c'était le moment d'employer la cavalerie de réserve et de charger des troupes lasses d'un com-

bat opiniatre; en bien! le croira-t-on? le commandant de la cavalerie, ce Lopez, qui pouvait assurer la victoire aux unitaires, fit tourner bride et gagna le territoire de Bolivia, abandonnant à la merci d'un vainqueur irrité, farouche, implacable, la fleur des guerriers argentins!....

Les principaux chefs, voyant cette défection, dans un moment où leur salut dépendait d'une seule charge de cavalerie, ne songèrent plus qu'à assurer leur vie; chacun prit la fuite du côté de Bolivia. Quant au chef de l'artillerie, Anatole de Ch....y, il pointa lui-même jusqu'au dernier moment et quand il vit tout perdu, il fit enclouer ses pièces, et combattit encore le sabre à la main: Enfin il fallut céder au nombre; Anatole fut pris, couvert de blessures, et avec lui un grand nombre de braves officiers, tous subalternes, car les supérieurs avaient pris la fuite!....

Trois jours après, toute la population du Tucuman était sur pied; les femmes pleuraient; les hommes gardaient un morne silence en écoutant une harangue pleine de noblesse et d'énergie.... C'était l'infortuné Anatole, leur adressant ses adieux et les exhortant à rester fidèles à la cause On me pardonnera j'espère de m'être autant écarté du centre de mes observations, en faveur de l'épisode peu connu, même à Buénos-Ayres, qui se rattache à la dernière guerre de la Fédération contre l'Union.

Tandis que le général Balcarcé, capataz de Rosas marchait sur Cordova, Rosas ne perdait pas son tems à Buénos-Ayres; il faisait nommer des députés de son choix, en interdisant le vote aux unitaires qu'il expulsait. Une fois les législateurs gagnés soit par crainte, par opinion ou par intérêt privé, il se fit accorder des facultés extraordinaires pour gouverner le pays dans les cir-

4 L'illustre famille de ce jeune homme attend encore vainement une pièce authentique de sa mort; malgré toutes mes démarches et celles de personnes influentes dans le pays, on n'a pu rieu obtenir; Quiroga a tout refusé, jusqu'à des lettres écrites au moment de la mort.

Anatole de Ch...y, dont les goûts belliqueux s'étaient déclarés de bonne heure, appartenait à l'une des plus nobles familles de Normandie; il avait déjà fait ses preuves à Mendoza, lorsque Quiroga s'empara de cette ville en 1829. Fait prisonnier sur ses pièces de même qu'à la ciudadela, on a déjà vu comment il échappa. A son retour du Chili, quand la tranquillité paraissait rétablie, ses affaires l'ayant amené à San-Luis, sur la frontière de Cordova, il y fut joint par le colonel

constances difficiles où il se trouvait par les intrigues. Il obtint dès lors tout ce qu'il voulut. Il commença par défaire ce que Rivadavia avait fait; il expulsa tous ceux qui lui parurent suspects, soit étrangers, soit nationaux; il envoya dans l'intérieur ceux qu'il voulut faire fusiller; il supprima la liberté de la presse; il fit nommer l'évêque Medrano, malgré l'opposition du sénat ecclésiastique; il s'entoura de tous ceux dont les idées étaient le plus rances et le plus rétrogrades; il eut pour émissaires, pour factotums, des assassins, des hommes entachés de mille crimés '; tous les moyens lui parurent bons pour se procurer de l'argent destiné, non pas à faire prospèrer le pays, mais à assouvir l'avarice de ses

Videla-Castilio, ex-gouverneur de Mendoza, très-lié avec Anatole dont il connaissait la générosité et la bravoure. Ce colonel fit si bien qu'il engagea de Ch....y à accepter le commandement de l'artillerie, et certes, il ne pouvait le remettre en meilleures mains; mais, hélas! le pauvre Anatole a été sacrifié, tandis que san enrôleur et tant d'autres ont en l'art d'échapper... Le peuple du Tucuman et l'armée tout entière donnèrent des larmes à la mort d'un brave Français, dont la galté inaltérable et l'imperturbable sang-froid, ranimèrent plus d'une fois des soldats découragés par le dénuement le plus complet et le harcellement d'un ennemi implacable.

<sup>1</sup> Tels que Chingolito, Arbolito, Manco - Castro, Cojo - Aguilera, tous plus ou moins criminels, et avec eux la mulâtresse Torribia et la négresse Antonia chargées de lui faire de la popularité dans la ville.

fidèles alliés Lopez et Quiroga dont l'assistance n'avait d'autre but que d'appauvrir l'orgueilleuse Buénos-Ayres; il fallut vendre beaucoup de propriétés de l'état, jusqu'alors affermées par contrat emphytéotique; on fit plus, on vendit les canons et les mortiers de bronze dont l'arsenal était garni.... et avec tant de sages mesures, la dette de l'état s'est accrue considérablement, les capitalistes ont disparu ou ont été ruinés; enfin les rênes du gouvernement ont été tellement entortillées que personne n'ose en accepter la responsabilité; d'autant moins, que, sous prétexte d'une guerre aux Indiens Pampas, on a fait transporter dans les forteresses de la campagne, tout l'armement de la ville.

C'est ainsi que le général Rosas s'est rendu l'homme nécessaire, le seul capable de gouverner le pays puisqu'il a la force en main. Ai-je eu tort d'appeler son gouvernement obscur?

Il faut convenir d'un fait, c'est que, physiquement parlant, Rosas n'a pas fait autant de mal qu'il aurait pu en faire, armé de ses terribles facultés extraordinaires; mais ce fut moins l'effet d'un bon naturel que d'une politique astucieuse. Son ambition a percé dès long-tems sous les

dehors d'un faux désintéressement. Ses fonctions ayant cessé de droit en décembre 1832, ses partisans, toujours en force dans la salle des représentans songèrent à le réélire; mais cette fois, sans facultés extraordinaires, puisque le motif qui les avait fait accorder en 1830 n'existait dejà plus; quelques représentans montrèrent en cette occasion plus d'energie qu'on ne pouvait s'y attendre. Rosas déguisa mal son dépit : il se flattait que l'usage modéré qu'il avait fait de ses facultés, engagerait ses partisans à les lui conserver; mais quelques-uns de ses Sequaces lui tenaient rancune de son peu de libéralité envers eux ; ils commencèrent à croire que la fédération n'était pas la foi de Jésus-Christ ( la sé de Cristo ), comme le parti jésuitique avait voulu le persuader au peuple et du moment que le prestige s'évanouissait, qu'on refusait de reconnaître à ce chef une mission divine, on redoutait avec raison l'abus qu'il pourrait faire de son pouvoir illimité. Rosas refusa par trois fois les nouvelles fonctions qu'on lui offrait; il alléquait pour principales raisons qu'un pasteur comme lui, privé des connaissances nécessaires pour bien diriger les affaires de l'état, devait retourner aux champs d'où il était sorti; que Dieu était témoin de son peu d'ambition et que d'ailleurs sa santé lui faisait une loi du repos qu'il avait bien acquis par les services rendus à la patrie. Il fallut bien se conformer à son irrévocable résolution et nommer un autre citoyen. Toute-fois il proposa pour son successeur, ce général Don Ramon Balcarcé dont j'ai déjà parlé, créature qu'on lui croyait dévouée et que pour ce motif on appelait plaisamment le capataz; de Rosas. Balcarcé a trahi sa cause en se mettant à la tête du parti schismatique formé nouvellement entre les fédéraux eux-mêmes; car pour les unitaires, ils attendent patiemment que les fédéraux soient aux abois pour réorganiser leur pauvre patrie.

Loin de se retirer dans ses estancias, à l'imitation du classique Cincinnatus, Rosas prétexta, pour garder les armes en main, une guerre contre les Indiens, laquelle n'eut d'autre résultat que de prouver à ceux-ci la faiblesse des Argentins. Il alla camper sur les bords du Rio Colorado, en Patagonie; il y passa l'hiver de 1833 à faire des proclamations à ses soldats, à guerroyer avec les Indiens qui se riaient de lui, et dès qu'il apprit

Capataz, est un contre-maître; un maître-valet. Dans tous les établissemens de campagne et de ville, il y a des capataces pour diriger les ouvriers.

la trahison de Balcarcé, il s'empressa de venir le châtier, mais celui-ci avait pris la fuite avec ses complices.

On offrit de nouveau le gouvernement à Rosas et de nouveau il refusa. On lui vota dans la chambre des représentans une superbe épée d'or, enrichie de diamans, à l'occasion de ses brillans succès en Patagonie!... On fit plus, on lui offrit une île d'une étendue assez considérable vers l'embouchure du Rio Colorado, avec des habitans, des bestiaux, etc., le tout pour lui et les siens. Mais Rosas, dont la fortune est déjà immense, rejetant avec un désintéressement remarquable, des présens qu'il croyait être bien au-dessus de son mérite, demanda tout simplement à la chambre des représentans de Buénos-Ayres, pour lui et les chefs qui l'accompagnaient, un petit terrein de soixante lieues carrées, dans la partie de la province qu'il choisirait!..... Que vous semble du désintéressement? trois mille six cents lieues de superficie, au lieu d'une île dans un fleuve! Bolivar, Sucre, San-Martin ou Santa-Anna auraient eu plus de pudeur, certainement '.

Le pouvoir exécutif a proposé à la salle des représentans de voter cinquante lieues carrées, sur la marge Orientale du ruisseau el Sauce Grande: voyez la Gasette Mercantile du 9 août 1834.

Enfin Rosas est encore le maître du pays, et il le sera long-tems, à moins qu'il ne lui arrive ce qui ne pouvait échapper à Quiroga.

En résumé, Rivadavia, auquel on ne peut adresser d'autre reproche que celui d'avoir voulu rendre sa patrie virile avant l'âge de puberté, Rivadavia aurait fait de Buénos-Ayres une nouvelle Athènes.

Rosas, avec des mœurs austères et peu d'éducation, en eût volontiers fait une Lacédémone, mais la coterie qui l'entourait et le protége encore ne fera de Buénos-Ayres qu'une cité espagnole.

## CHAPITRE X.

BUÉNOS-ATRES

Stat social. - Mours. - Continues

Je dirai peu de chose ici des habitans de la campagne ou Gauchos, qu'on peut classer à beaucoup d'égards, avec les bédouins d'Alger, les sertanejos et les mamalucos du Brésil, ou même les zambos de la Colombie. La description de leurs mœurs nous conduirait trop loin en ce moment, et j'ai encore bien des observations à faire dans Buénos-Ayres avant d'entreprendre l'excursion de l'Uruguay; je renvoie donc le lecteur à la suite de mon voyage dans la Banda-Oriental et le Rio-Grande, où, en parlant des Gauchos de ces contrées, je les comparerai avec ceux de Buénos-Ayres; il y sera aussi question de la manière de vivre en campagne, de voyager par terre ou par eau, des productions de la nature et de l'art, des curiosités, etc.

On a déjà vu, au chapitre huitième, de quels élémens se compose la population de ce pays; j'ajouterai que, dans les villes, malgré l'affluence des Anglais, des Italiens, des Allemands et des Français, on y suit encore, plus ou moins, les usages espagnols, plutôt par la force de l'habitude que par sympathie. Ceux qui habitent la campagne vivent disséminés dans les pâturages ou fermes pastorales appelées estancias, ou dans des bourgades peu peuplées.

La propagation étonnante des chevaux et des boeufs européens, soit domestiques, soit devenus

sauvages dans ces immenses plaines et l'usage presque exclusif de la viande pour nourriture, ont dû nécessairement exercer une influence directe et permanente sur le caractère, les habitudes et les inclinations de ces peuples, en leur imprimant un cachet d'originalité qu'ils conserveront sans doute encore long-tems, à moins qu'on ne se décide à adopter les plans de Rivadavia pour les colonisations intérieures, et les progrès de la navigation des rivières. Cette grande facilité de subsister presque sans travail, de se vêtir avec le produit de la dépouille d'un bœuf, cette vie errante et vagabonde, faisant nattre en eux l'esprit d'insubordination, sont à leurs yeux autant de conditions sine qua non d'indépendance.... mais d'une indépendance plutôt sauvage que d'une indépendance raisonnablement calculée pour arriver au bien-être que procure la civilisation....

Cette habitude de liberté physique ferait précisément, qu'aucun gouvernement monarchique ne pourrait se maintenir chez ces peuples et

Digitized by Google

Les chevaux se multiplièrent si rapidement dans les Pampas que dès l'année 1568, c'est-à-dire 33 ans après la première fondation de Buénos-Ayres, les Araucanos possédaient déjà plusieurs escadrons de cavalerie dans leur armée.

même qu'une organisation régulière, tardera encore à s'y établir; car l'idée d'obéissance chez les Gauchos tient en quelque sorte de celle du sauvage, suivant instinctivement celui d'entre sa tribu qui sait en imposer aux autres par des facultés physiques surnaturelles. C'est ainsi que les Gauchos obéissent aveuglément à Rosas, ou à tout autre qui, comme lui, sait manier le lazo las bolas, et le cuchillo 'avec une dextérité comparable à celle d'un Indien Pampa. Toutefois, il ne faut pas que l'adresse du chef se borne là, car il ne manquerait pas de rivaux; il faut encore qu'il soit le meilleur écuyer (ginete); qu'il sache monter à poil nu, sans selle, sans frein, le premier cheval indompté qui lui est offert; il faut, qu'armé de ses éperons-monstres à larges et longues mollettes, et monté au-dessus d'un portail ouvert, il ait l'habileté de sauter et de se tenir sur le cheval qu'on en fait sortir au galop... Il faut qu'il ne craigne pas de descendre une côte, quelque rapide qu'elle soit, sur un cheval lancé ventre à terre; il faut..... que vous dirai-je encore? il faut mille prouesses, que Franconi luimême ne ferait certainement pas, mais que le général Rosas sait faire! Or, un monarque qui

<sup>1</sup> Couteau-poignard.

n'aurait à leur montrer que des jongleries diplomatiques ou judiciaires, avec des parades de cour, ne pourrait prétendre à l'honneur de commander ou de gouverner de tels hommes.

Il est juste cependant de faire observer que parmi ces patres, ceux de la province de Buénos-Ayres, de la Banda-Oriental, d'Entre-Rios, de Santa-Fé et même de Cordova, vivant loin des femmes, au milieu d'immenses solitudes, sont les plus abrutis et les plus vicieux, tandis que les paisibles bergers du Tucuman et de tout le haut-pays, qui vivent reunis en petites peuplades, offraient partout, avant les guerres qui ont désolé ces vastes plaines, et offrent encore en beaucoup d'endroits, les mœurs innocentes de l'antique Arcadie. «De jeunes couples, dit un géographe célèbre, y improvisent même au son d'une guitare, des chants alternatifs dans le genre de ceux que Théocrite et Virgile ont tant embellis. » J'ai employé assez long-tems, dans l'établissement industriel que j'avais formé à Buénos-Ayres deux peones (journaliers) du Tucuman, qui ne chantaient jamais que de cette manière et toujours en s'accompagnant de la guitare.

M. le baron de Humboldt a observé que les

anciennes colonies espagnoles n'étaient pas dans des circonstances aussi favorables à leur émancipation que les colonies anglaises '; cela est incontestable, si l'on entend parler des lois civiles et religieuses qui régissaient les unes et les autres avant leur indépendance. « Car tandis que les nations européennes s'éclairaient, s'élevaient, se fortifiaient, dit Raynal, l'Espagne les regardait d'un œil stupide et superstitieux, sans vouloir rien emprunter d'eux. Un mépris décidé pour les lumières et les mœurs de ses voisins, inspiré par les souvenirs d'anciens succès, formaient la base de son caractère et de sa législation. » Il est certain que, malgré les efforts que les créoles espagnols ont faits pour se soustraire au despotisme monacal, à celui de l'inquisition, ainsi qu'aux exigences de l'Espagne, il est toujours resté parmi le peuple certains préjugés, certaines superstitions, germes trop enracinés et trop bien cultivés par une nation fanatique, pour ne pas étouffer à leur naissance les principes civilisateurs qu'on a pris soin de semer chez les Argentins. Mais, à part les lois que Rivadavia songeait sérieuse-

<sup>1</sup> Voyage aux régions équinoxiales. Int.

<sup>2</sup> Ceci doit s'entendre du peuple des villes; car celui de la campagne (les Gauchos) n'ont d'autres préjugés que ceux qui naissent d'une vie purement animale, presque sauvage.

ment à mettre en harmonie avec la nouvelle organisation du pays, les mœurs des colons espagnols, surtout dans cette partie de l'Amérique, s'adaptent mieux aux formes républicaines que celles des colons anglais; elles ne pourraient même s'accommoder d'une autre forme de gouvernement, par les diverses raisons déduites plus haut. On trouvera bien, dans la republique argentine ou dans celle de l'Uruguay, quelques chess ambitieux qui voudront dominer sur le pays, mais on n'y remarquera pas comme aux États-Unis, cette tendance à l'aristocratie qui ramènera peut-être un jour ce gouvernement aux formes monarchiques. Je désire me tromper, mais je crois, parce que j'ai pu observer, que les États-Unis de Nord-Amérique seront plus tôt ingrats envers leur chère déité que les États de l'Amérique du Sud....

Examinons plus attentivement les mœurs et coutumes de Buénos-Ayres :

Quand j'arrivai dans cette ville, j'allai m'installer dans la Fonda de Francia (hôtel de France) où je trouvai grand nombre de compatriotes; le capitaine Soret y logea aussi. Je fus étonné de la nudité des appartemens et du peu de propreté

qui y régnait; mais ce fut bien autre chose, quand, la nuit, je me trouvai envahi, sur mon lit de sangle (catre), par des myriades de puces et de punaises qui me dévoraient!... A l'heure du dîner la table-d'hôte, occupée par vingt-cinq ou trente Français, fut couverte de viandes arrangées à toutes sauces; cette vue m'ôta entièrement l'appétit : d'énormes pièces de bœuf occupaient le centre de la table, tandis que les côtés étaient flanqués de cotelettes, de grillades, de hachis, puis encore des hachis, des grillades et des cotelettes... Comme je m'étonnais de cette profusion de viande (il pouvait y en avoir soixante-quinze livres sur la table!) on me dit que l'arroba (quart de quintal ou vingt-cinq livres) valait en ce moment une piastre papier, environ quinze sous! et que désormais il fallait me résigner à m'en repaître comme les autres, sous peine de patir, par cette raison que les légumes n'étaient pas cultivés, que le poisson ne valait rien et que le pain était fort cher; et en effet je remarquai sur la table, à côté de ces quartiers de bœuf qui me dégoûtaient, des petits pains ronds de la grosseur d'une pomme de reinette!

Comme je me plaignais du peu de propreté de cette fonda, tenue cependant par une francaise mariée à un espagnol, on me répondit que c'était le meilleur hôtel, après celui de *Smith*, Anglais, où l'on payait très-cher un service de luxe.

La première journée de mon installation fut employée à déballer mes fusils, pistolets, couteaux de chasse et munitions, et à les mettre en état de service; ce n'était pas sans raison que je prenais ces précautions, comme on va le voir : pendant la nuit il y eut une émeute, causée par l'arrivée prochaine de Quiroga, lequel n'avait échappé que par miracle à la déroute qu'il venait d'essuyer dans l'intérieur. La populace, ou plutôt une poignée de gens du bas peuple, excitée, peut-être payée par les fédéraux, parcourait la ville en brisant les vitres des unitaires et proférant des cris sinistres tels que mueran los unitarios! mueran los Franceces!.. Ces dernières vociférations nous intéressaient plus que tout le reste; nous en étions redevables à M. Mandeville, dont les tergiversations avaient compromis tous les Français de la ville et de l'intérieur, ainsi qu'à M. le vicomte Cornette de Venancourt qui avait

<sup>1</sup> Depuis il s'est établi d'autres fondas, ainsi que des restaurans, dans lesquels on est beaucoup mieux servi et à meilleur marché, conséquence naturelle et de la rivalité.

brûlé, tout récemment, pendant la nuit et par surprise, les seuls navires de guerre de la république... Ce fut encore unc des nombreuses maladresses de notre consul de faire agir si brutalelement le commandant de la station, dans un moment où les Argentins étant exaspérés, avec raison, contre nous, par notre intervention à main armée dans leurs disputes, il fallait au contraire user de prudence et de ménagemens afin de calmer l'affervescence populaire. Sans la sage conduite des chess fédéraux (et je me plais à leur rendre cette justice), les Français eussent pu être égorgés chez eux, et le consul le premier '... A l'approche de Quiroga, notre ennemi déclaré, la populace avait redoublé d'audace et nous insultait hautement. Cependant comme on s'attendait à ces démonstrations hostiles, chacun se tenait sur le qui vive, prêt à rallier ses compatriotes les plus voisins; tous les Français logés dans la fonda, étaient bien armés; (lès les premiers cris, ils s'étaient transportés sur la terras se, (azotea) où ils se tenaient résolument sur la défensive. Quant à moi, relégué au fond d'une seconde cour, avec mon préparateur, je n'entendis rien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le consulat était à cette époque, calle de la Florida, au centre de la ville.

de ce qui se passa dans la maison. On me dit le lendemain qu'on n'avait pas juge nécessaire de me réveiller, les factieux s'étant bornés à crier et à briser les vitres de droite et de gauche sans toucher à la fonda; l'attitude guerrière de nos hôtes leur en avait imposé. Le lendemain j'allai voir le consul et lui exprimai mes craintes; - il me répondit qu'en cas d'émeute sérieuse, les Francais devaient se rallier au pavillon (in illo tempore c'était encore le drapeau de la légitimité); qu'il avait des armes et qu'on se défendrait..... triste alternative !!-- Il ne réfléchissait pas seulement s'il y avait possibilité de se rallier; on eût été égorgé, assommé, avant d'avoir parcouru trois cuadres '. Heureusement la police prit des mesures energiques et l'hostilité se borna à des insultes verbales. A l'entrée de Quiroga il y eut bien quelques coups de sabre de donnes à plusieurs Francais, entr'autres à M. Seris, mais ces Messieurs ne devaient s'en prendre, suivant le consul, qu'à leur curiosité qui les avait portés sur le passage de la plebe.

L'insouciance apparente de M. Mandeville, m'avait rassure un peu; je compris qu'on était

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ai déjà dit qu'un traité de commerce eût évité ce qui est advenu.

habitué à ces émeutes et qu'il fallait se résigner à recevoir dans la ville un coup de couteau, à être boulé ou enlacé dans la campagne, comme un bœuf, avec le même sang-froid, la même philosophie que le consul affectait... Fermement résolu à me conformer aux usages du pays, je me confiai à ma bonne étoile, et je me mis à parcourir la ville dans tous les sens.

Le spectacle qu'offre son intérieur, change trois fois par jour: autant il est anime le soir et le matin, autant il est morne et triste à l'heure de la siesta, c'est-à-dire depuis deux heures jusqu'à cinq, au moins pendant les chaleurs. A cette heure de repos tout est fermé, les affaires sont suspendues, les places sont désertes et l'on ne voit le long des rues que des changadores ' étendus à terre le long des veredas où ils dorment, après leur diner, jusqu'à ce que les affaires reprennent leurs cours. En ce moment de léthargie, la ville de Buénos-Ayres n'est pas du tout attrayante. Ce qui vous aurait enchanté le soir, ce qui vous eût étonné le matin, a disparu derrière le rideau pour faire place à la monotonie, au silence de la mort. Vous ne voyez dans

<sup>1</sup> Journaliers ou portesaix.

<sup>2</sup> Trottoirs.

les plus beaux quartiers que les portes fermées des tiendas i si etroites, si vilaines, avec leurs petits guichets grillés qu'on les prendrait pour des loges de fous; ou bien des grilles de fenêtre avançant tellement sur le trottoir qu'on n'y peut marcher deux personnes de front; chaque ancienne maison paraît, en vérité, ressembler à une prison, tant les grilles sont épaisses, et les fenêtres rares. Ce qui eût échappé à l'analyse aux heures de circulation, s'offre de soi-même, en cet instant, avec tout le ridicule, toute la laideur qu'un reste de prévention nationale se plaît, il faut l'avouer, à amplifier encore. Grace à Rivadavia les principales rues ont été pavées et nivelées, surtout celles qui avoisinent la place de la Victoria; mais si l'on s'éloigne de ce point central pour visiter les quartiers de la Residencia, de la Concepcion, de Monserrat, de Lorea, de San-Nicolas, ou de Las Catalinas, on est effrayé de voir l'escarpement des trottoirs, longeant des rues ou plutôt des fossés profonds, boueux et impraticables en tems de pluies, présentant pendant la sécheresse des trous, des espèces de précipices comblés en quelques endroits par de

<sup>1</sup> Boutiques ou plutôt magasins de toute espèce de produits d'industrie ou d'art. On appelle almacen, une boutique d'épicerie ou de comestibles en gros en détail.

la poussière semblable à de la cendre, ou par des têtes de bœuf, de cheval, et même des carcasses entières de ces animaux; heureux encore si vous ne vous trouvez pas tout-à-coup arrêté par le cadavre de quelque animal en putréfaction '!... Des cercos de tuna \*, de vastes corralones quelques maisons basses, composent des cuadres entières, à l'angle desquelles, appelé Esquina, on rencontre presque toujours une pulperia, espèce d'échoppe et de cabaret, tout à la fois, à la porte de laquelle s'apercoivent des chevaux de Gauchos, attachés à un poteau, tandis que leurs maîtres jouent aux cartes, a escondidas, c'est-à-dire en cachette, pendant que les céladores font la siesta; car on a prohibé sévèrement le jeu de carte (baraja) appelé monte, pour lequel ils sont si passionnés qu'ils jouent souvent jusqu'à leur chemise; heureux quand le jeu finit sans querelle! dans ce cas, elle se vide sur la place même, avec le long couteau dont ils sont toujours armés. Profitez de l'occupation des Gauchos, pour passer inapercu, si vous tenez à n'être

<sup>4</sup> Une grande preuve de la salubrité de l'air dans cette contrée c'est qu'il n'y a jamais de maladies pestilentielles; ce dont on s'étonne avec raison, à la vue de tant de matières animales en décomposition....

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Enclos de cactus-cierges du Pérou.

<sup>5</sup> Grandes cours.

pas salué par les épithètes grossières de gringo, de carcaman ou de cajetilla.

Mais la ville sort de sa léthargie! les changadores sont debout à leur poste, aux esquinas; les portes des tiendras se rouvrent; les charrettes nationales ' et leurs damnés concurrens les petits charriots anglais \* se sont ébranlés; les nombreux commis, les courtiers, les agens d'affaires se sont remis en course, les uns à pied, le plus grand nombre à cheval; la plage se couvre de voitures, se croisant en tout sens; seulement la multitude des hautes carretillas suit une même direction, elles vont de la douane aux balandras 3, puis on les voit revenir des balandras à la douane couvertes des riches produits d'une industrie étrangère. Encore deux heures d'activité, d'occupations sérieuses, puis une nouvelle décoration, des scènes plus paisibles, plus enjouées, plus agréables, plus en harmonie avec nos mœurs, vont captiver notre attention jusqu'à ce que les sérénos nous avertissent qu'il est l'heure de rentrer.

<sup>1</sup> Carretillas.

<sup>2</sup> Carros ingleses.

<sup>3</sup> Les balandras sont des alléges à l'aide desquelles s'opère le déchargement et le chargement des grands bâtimens; les carretillas, au moyen de leurs énormes roues, peuvent les accoster sans mouiller la marchandise.

Courons vite nous placer à las cuatro esquinas des rues du Pérou et de la Victoria, à une cuadre de la place; nous allons voir le changement à vue et les scènes les plus intéressantes du soir. Au moment où l'on commence à illuminer la ville le bruit cesse graduellement : les carretillas et les carros ont été reconduits au lieu de leurs stations, les changadores, composés de nègres robustes, d'indiens Patagons et de mulatres, ont rejoint leurs familles dans les quartiers reculés; les Gauchos se sont hâtés de regagner leur rancho'; enfin, tout ce qui pouvait offusquer la vue d'un Européen nouvellement débarqué, s'est éclipsé pour faire place à la population décente et civilisée, qui n'attendait que l'heure où l'ardent Phébus laisse respirer la chaste Phébé pour se montrer, dans les lieux publics, digne de la haute opinion qu'elle a conçue d'elle-même..... Regardez, voilà la longue procession des belles Portenas qui commence: voyez-vous cette file non interrompue de vingt femmes, marchant lentetement en se balancant mollement au mouvement régulateur de l'éventail? et bien, c'est une seule famille, et vous ne voyez heureusement que la portion féminine! car si les hommes ne prenaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sorte de chaumière, que je décrirai plus loin.

pas le parti d'aller se promener de leur côté, il n'y aurait plus moyen de circuler; comptons: douze filles nubiles et charmantes; la mère encore jeune et buena moza; trois tantes, un tant soit peu envieuses de leurs nièces, souriant à tout venant et lancant plus d'un regard significatif; une grand-mère, encore fraîche et bizarra, enfin trois criadas, mulatresses, chinas ou négresses, riant sous-cape à plus d'un caballero' dont elles ont favorisé les vues. Tout cela va entrer dans cette riche tienda, où déjà tant de femmes sont entrées et d'où elles sont sorties sans rien acheter; elles vont faire atteindre, déplier, chiffonner les plus belles étoffes de Paris, de Lyon, de Londres et de Manchester; les mozos de tienda vont se confondre en politesses, en petites attentions pour prévenir les désirs de ces charmantes Senoritas, et trèsprobablement elles s'en iront en leur disant « es

1. Littéralement, caballero signifie chevalier, gentilhomme; mais il s'applique dans le sens de Monsieur à tout homme décent et de belles manières. Le peuple s'est emparé de ce terme, et je n'ai pu m'empêcher de rire en voyant les nègres se traiter entre eux de caballeros. Jusqu'à la langue espagnole ou castillane se prête aux formes démocratiques! il n'y a point de différence dans la manière de s'exprimer; les formules de politesse sont les mêmes chez le bas peuple que chez les grands; on entend avec une agréable surprise un nègre dire à un autre nègre qu'il rencontre: Como esta su senora? y la familia? Dona Juanita... y todos?— muy buenos estan, pura servir d rd.— Vaya, me alegro! muchas expressiones de mi parte.

muy hermoso! volveremos otro dia, si acaso...» Les commis de magasin ont affecté beaucoup de politesse, mais ils n'ont pas perdu de vue les criadas, car il arrive assez fréquemment, au dire des tenderos, que des Portenas peu scrupuleuses, profitant d'un moment où la foule encombrant une tienda les commis ne savent de quel côté tourner la tête, font passer à leurs suivantes des pièces d'étoffes riches, ou tout autre objet dont elles ont envie. — Je vous préviens que je ne prends pas sur moi la responsabilité de cette inculpation; je vous la donne comme un on dit, par amour pour l'exactitude dans la narration, uniquement. Du reste ce ne serait peut-être qu'un dédommagement, une faible compensation des sacrifices, du dévouement de ces jolies senoritas envers des ingrats.... Car il faut que vous sachiez que les tenderos (commis de magasin) sont muy pillos '; mais aussi, comme dit le proverbe espagnol, que les Argentins ont adopté : « A pillo, pillo y medio!....»

La foule des promeneurs augmente, les colonnes atmosphériques sont tenues dans une vibration continuelle, par des propos galans qui cha-

<sup>· 1</sup> Bien fripons. Ce mot s'emploie dans le sens de roué, rusé, fin, adroit, habile à tromper.

touillent agréablement le tympan de votre oreille; voyez ce nouveau groupe s'avançant, et au milieu cette superbe personne portant fièrement; mais avec majesté, une tête ornée de roses et d'un magnifique psineton / Ne dirait-on pas de Calypso au miligu de ses nymphes? Ecoutez.... c'est la belle Mariquita, surnommée la estrella del sur! Cette foule de jeunes gens, dont la conversation est și animée, ne la laissera pas passer sans lui adresser ses hommages, Elle est au milieu d'eux; c'est à qui s'empressera autour d'elle. Voyez avec quelle grace charmante, avec quelle aisance elle répond à chacun d'eux en le désignant par son nom. La foule grossit, car Mariquita subjugue tous les cœurs..... Étrangers ou Portenos, tous briguent l'honneur de s'en faire remarquer. On la complimente sur la grâce qu'elle a déployée dans la dernière tertulia :, en dansant divinement un cielito et la montonera . A l'aide de sa mère, de ses cousines, de ses tantes et des criadas, Mariquita parvient à se dégager de la foule de ses adorateurs; la voilà qui se dirige du côté de la Alameda; suivons le flot qui nous emporte. Comme elle reprend sa dignité! son port de

<sup>·</sup> Soirée dansante.

s Sorte de menuet sauté, dans lequel la danseuse imite les castagnettes avec les doigts. Cette danse est tout-à-fait ravissante.

reine!... Vous la croiriez sière, inabordable, dédaigneuse; eh bien, pas du tout! c'est la meilleure personne qu'on puisse voir; elle a de la sensibilité, de l'enjouement, de la naïveté, mais elle s'aime par-dessus tout!.... Elle n'a encore donné son cœur à personne; elle ne le dounera peut-être jamais, surtout si elle épouse un étranger, (une Portena resuse rarement un étranger); mais s'il arrive qu'elle en dispose, mariée ou non, ce dont on ne peut pas répondre, heureux le mortel qu'elle aura choisi!... car plus d'un Porteno lui appliquera, en soupirant, ces charmans vers de Quintana:

- « Feliz aquel que junto à ti suspira,
- « Que el dulce nectar de tu risa bebe,
- « Que a demandarte compasion se atreve

a Quoi que la suavité de ces vers ne puisse être rendue par la traduction, voici comment j'ai osé les paraphraser :

> Trop heureux le mortel qui près de toi soupire, Qui, s'enivrant d'amour et de ton doux sourire, Compassion de sa flamme ose te demander..... Et te sent, dans ses bras, doucement palpiter!

Pour consoler le lecteur de ma mauvaise traduction je vais reproduire ce passage de l'épitre de Voltaire à M<sup>11e</sup> Gaussin. (Ímitation de Sapho.)

- « Heureux cent fois le mortel amoureux,
- « Qui tous les jours, peut te voir et t'entendre,

Civiame de promonade.

## -- : : : ...

The second secon

A Millery of the second of the

A second of the control of the control

And the second of the second o

the second of th

• •



*Ivrteña* Extume de promenade:

Je vous vois déjà ravi à la seule vue de Mariquita, c'est une merveille, vous écriez-vous, haletant et coudoyant la foule de ses admirateurs. - Oui c'est une merveille; mais attendez que nous soyons à l'Alameda et cette merveille s'effacera entre vingt, cinquante, cent Portenas plus ravissantes les unes que les autres.... et qu'on ne me taxe pas de vouloir faire de la poésie aux dépens de la vérité! j'en appelle à tous ceux qui ont séjourné assez long-tems à Buénos-Ayres pour n'être plus sous l'influence de la prévention et je les somme d'avouer qu'ils n'ont pas vu de femmes plus séduisantes. Celles de Montévideé, seules en Amérique, peuvent leur être comparées; ensuite il faudrait aller en Andalousie, en Italie, en Grèce, en Géorgie ou en Circassie pour retrouver leur type enchanteur. Savez-vous ce qui leur manque pour subjuguer complètement jusqu'à nos volages Français? de l'instruction et quelques vertus sociales dont elles n'ont pu avoir l'idée sous le gouvernement qui règne et par le

Cette paraphrase est belle, mais ce n'est pas Quintana.

<sup>«</sup> Qui voit son sort écrit dans tes beaux yeux ;

<sup>«</sup> Qui, pénétré de leurs feux qu'il adore,

<sup>«</sup> A tes genoux oubliant l'univers

<sup>«</sup> Parle d'amour, et t'en reparle encore!

<sup>«</sup> Et malheureux qui n'en parle qu'en vers! »

tems qui court; aussi ne leur en fais-je pas un crime!

L'Alameda, où j'ai débarqué, où tous ceux qui ont visité le pays ont débarqué comme moi, est le rendez-vous du beau monde, le soir, pendant l'été, et l'après-midi des jours de fête dans toutes les saisons. L'Alameda, proprement dite, n'est pas très-étendue; elle n'occupait qu'une cuadre à mon arrivée; depuis elle a été augmentée du double, mais il y a à la suite un chemin qui se prolonge très-loin, en longeant la côte peu elevée de la ville; c'est ce qu'on appelle le Bajo '. Ce lieu est un des plus agréables à fréquenter à cause de la fraîcheur, de la pureté de l'air qu'on y respire et de la variété d'objets qui en composent la perspective; car on est en face de la rade, toujours couverte de bâtimens pavoisés. Le lieu de débarquement est rempli de cha-

<sup>1</sup> Prononcer ba-ho, avec une forte aspiration du gosier. Ce mot désigne un terrein bas. — Le j (appelé Jota), devant toutes les voyelles et le g devant e et i, ont un son guttural comme dans bajo, qu'on ne peut saisir qu'après beaucoup de tems passé dans le pays. C'est à-peuprès la seule difficulté qu'offre la belle et riche langue castillane, mais aussi c'est une difficulté insurmontable pour beaucoup de personnes et l'occasion de rire à carcajadas (à gorge déployée) pour les portenas, lesquelles prennent plaisir à faire prononcer aux étrangers certains mots prétant à l'équivoque, par l'embarras qu'ils éprouvent à prennoncer la Jots.

loupes, de longues et légères pirogues appelées baleinières et des nombreuses charrettes du pays aveo leurs grotesques conducteurs; l'intervalle assez large séparant le chemin des eaux du fleuve est rempli par une pelouse toujours verte; le coteau ou la petite falaise formant la côte, est occupé par des maisonnettes, des chantiers ou des jardins; le sud est fermé par un horizon lointain laissant reposer la vue sur les massifs de saules de la Boca; le nord nous montre, en face du Guartel et des quintas du Retiro, les nombreuses. et curieuses charrettes du Tucuman, de Salta, de Cordova et de Mendosa, toutes rangées sur une même ligne, avec leurs familles nomades groupées flegmatiquement sur le gazon en face du costillar ou du matchambre ', rotissant au bout d'une broche piquée obliquement en terre, sur un feu en plein air. A tous ces objets, formant le fond du tableau, viennent concourir une foule de promeneurs indigènes, d'étrangers cosmopolites, en voitures élégantes, à cheval ou à pied, pour l'animer, lui rendre la vie et charmer l'observateur. Communément les promeneurs à cheval descendent par le côté du fort, et, après avoir bien caracole, bien fait admirer leur grace

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pièces de viandes dont les Gauchos sont très-friands et dont j'aurai occasion de reparier, ainsi que des charrettes.

à cheval, la légèreté de leur course, après avoir bien pintado, comme disent les Espagnols, ils vont remonter la falaise au Retiro pour entendre les fanfares et la belle musique du Cuartel, ou bien ils prolongent leur course jusqu'à l'ancien couvent de la Recoleta (actuellement le cimetière) à une demi-lieue au nord, et ils reviennent à travers les quintas rejoindre encore la place du Retiro, puis la rue de la Florida, la chaussée d'Antin de Buénos-Ayres, où la vanité de l'écuyer se trouve de nouveau flattée à la vue d'une myriade d'élégantes Portenas placées tout exprès à à leurs fenêtres pour voir rentrer les promeneurs.

Bien entendu, nous n'avons pu jouir de ce panorama très-animé, en suivant Mariquita; notre attention a dû être détournée par les propos galans, les traits fins et spirituels qui circulent, entraînés dans un gaz magnétique dont nous sommes pénétrés, enivrés, ravis, sans trop chercher à nous en défendre. C'est le privilège des beaux climats, des ciels sans nuages, sans vapeurs malsaines, de disposer l'ame à envisager la la vie sous des couleurs moins sombres; ce qui a fait dire à Madame de Staël que le soleil comme la gloire, réchauffe même la tombe. « Dans le Midi, ajoute-t-elle, on se sert si naturellement

des expressions les plus poétiques, qu'on dirait qu'elles se puisent dans l'air et sont inspirées par le soleil. ' ». Madame de Staël disait cela de l'Italie, mais cette pensée, pleine de justesse, trouve son application à Buénos-Ayres plus qu'ailleurs. La belle langue castillane, aussi bien que l'italienne, se prête merveilleusement à l'expression des sentimens les plus tendres, comme les plus généreux; elle fournit en même tems les propos les plus séduisans, les plus mielleux, les plus susceptibles de vibrer harmonieusement jusqu'au cœur comme les expressions les plus terribles, les plus foudroyantes. Aussi presque tous les Espagnols sont poètes et improvisent admirablement des vers qu'ils chantent en s'accompagnant de la guitare ou du piano. J'attribue à cette facilité d'improvisation et à ce langage poétique, commun parmi le peuple, la pauvreté de la littérature espagnole; l'imagination est tout pour eux et l'orgueil qu'ils en ressentent les empêche de se livrer aux études qui feraient certainement des Espagnols les meilleurs poètes et les meilleurs orateurs modernes. Les Lope de Vega, les Iglesias, les Iriarte, les Villegas, les Garcilaso de la Vega, les Cervantes, les Jovellanos sont à la hau-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corinne.

teur, sinon des poètes italiens, au moins des poètes, des critiques, et des orateurs français, allemands et anglais. Or, les Argentins, en héritant du bel idiome castillan, ont été doués, en outre, d'une imagination plus vive et d'un esprit plus indépendant; on a donc droit de s'attendre à leur voir créer une littérature américaine digné de la haute opinion qu'ils ont conçue de leurs facultés intellectuelles.

L'hospitalité est une vertu généralement pratiquée ches les Argentins. Il fut un tems où l'on se disputait, à Buénos-Ayres, l'étranger nouvellement débarqué sur ces plages; il n'avait que l'embarras du choix; du moment qu'il avait elu domicile dans telle ou telle maison, il pouvait se regarder comme étant de la famille, et comme tel, agir en toute liberté. On garde à présent plus de réserve dans les démonstrations d'urbanité; on n'observe plus, à beaucoup près, le même empressement, à moins d'une bonne recommandation. Les étrangers ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes de ce changement subit; ils ont abusé, d'une manière dégoûtante, surtout dans ces dernières années où l'on a vu déborder à Buénos-Ayres le trop plein de notre civilisation, des lois sacrées de l'hospitalité. Cependant, on

peut être assure d'être accueilli avec bienveillance et bonté dans toutes les maisons de la ville, à quelle classe que l'on appartienne; il suffit de se comporter avec décence pour être introduit partout.

Pour donner une idée de la manière dont s'exerce encore l'hospitalité à la ville et à la campagne, malgré les torts d'un très-grand nombre d'étrangers, je citerai ce qui m'arriva la première année de mon séjour à Buénos-Ayres, et l'on me pardonnera, j'espère, de parler de moi en faveur de l'importance du sujet:

Au moment où la fermentation des esprits était à son comble par la défaite du général Quiroga, je formai le projet d'aller passer trois jours au village de Quilmes, avec mon préparateur, dans le but d'y chasser et d'explorer la campagne. Toutes les personnes à qui j'en parlai se récrièrent sur l'imprudence que j'allais commettre; M. Faustino Lezica, lui-même, auquel j'étais recommandé, eut la bonté de me faire dire qu'il ne me conseillait pas de donner suite à mon projet. Je ne tins aucun compte de toutes ces observations, tant j'avais le désir d'aller faire ma moisson d'oiseaux. Je partis un matin, à pied, avec

Gamblin, tous deux armés jusqu'aux dents et bien résolus à nous défendre en cas d'attaque. Outre nos fusils à deux coups, nous avions chacun une paire de pistolets dans nos carnassières et des couteaux de chasse au côté; j'avais obtenu une permission de la police pour être ainsi armé.

Nous traversames Barracas, puis les Saladeros 1, puis nous entrâmes en chasse dans les vastes plaines marécageuses qui s'étendent sous les petites collines de Quilmes, sans être inquiétés par qui que ce soit. Après avoir chassé toute la journée, par une chaleur suffoquante, nous nous acheminames, vers le soir, au village, afin d'y chercher un gîte, pensant qu'il y avait au moins une auberge. Notez bien que je ne savais pas un mot d'espagnol! Gamblin seul, ayant fait la glorieuse campagne d'Espagne, en 1823, comme enfant de troupe, en avait retenu quelques locutions usuelles. — C'est égal, nous avancons bravement, l'arme à volonté, au milieu des chardons et des ranchos du village en demandant une posada (auberge). Il était bien facile de s'apercevoir à notre costume et à notre baragouin que nous étions nouvellement débarqués.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Etablissemens où l'on tue les bœufs et les vaches pour en faire sécher les peaux, saler la viande et même les cuirs.

-Un brave pulpero indigène eut pitie de notre embarras; il nous fit signe d'approcher : « Il n'y a pas de posada ici, dit-il, mais si vous voulez vous accommoder d'un mauvais gite et de notre triste ordinaire, disposez de la maison; elle est à vous ». Cela dit, il nous offrit un cigarrito de papier, en signe d'amitié, et nous introduisit auprès de sa famille, dans une pièce voisine. Sa femme était basanée, mais il avait des enfans blancs et de traits réguliers; sa fille aînée, agée de quatorze ans, était à nos yeux une beauté. Nous en fûmes accueillis avec un empressement et des soins vraiment touchans. Bref, nous restâmes trois jours et trois nuits à Quilmes, chez ce bon pulpero, sans qu'il voulût accepter, à notre départ, d'autre rétribution que celle de la valeur du pain et du vin dont nous avions fait une assez grande consommation.

Je ne dois pas omettre une circonstance qui prouve jusqu'à quel point va la patience et l'indulgence des autorités locales. Dès le soir de notre installation chez le pulpero, nous voulûmes

Propriétaire d'une pulperia, cette échoppe-cabaret dont j'ai déjà fait mention. Dans la campagne on trouve en outre dans ces boutiques de la mercerie, de la quincaillerie et mille bagatelles à l'usage des Gauchos

aller chasser aux viscachas., (genre de rongeurs voisin des chinchillas, très abondant partout dans ces campagnes), au lieu d'aller en dehors, nous nous arrêtames sur la place du village, où nous vimes des terriers. Nous tirames quelques coups de fusil; mais l'obscurité était si grande qu'il fallut abandonner la partie. Nous y retournames le lendemain de meilleure heure... quelle fut notre surprise de trouver tous les trous bouchés! je réfléchis alors sur notre imprudence et je me trouvai heureux que le juge-de-paix fût un homme pacifique. Combien de maires et de juges-de-paix dans nos villages ou nos cantons, n'auraient pas pris la chose sur ce ton!....

Le second exemple d'hospitalité sera pris en ville. J'avais pour voisins immédiats, dans la calle de las Piedras, où était mon établissement, une famille très-respectable qui m'avait fait l'honneur de me prendre en amitié, au point que j'étais grondé sévèrement quand huit jours se passaient sans me voir. Je tombai malade, et si sérieusement, qu'on désespéra quelque tems de me sauver; eh bien! pendant près de deux mois que je fus alité, la senora dona Ramona H......

<sup>1</sup> Callomys viscacia, Geoff. St-Hilaire.

eut l'extrême bonté de me soigner comme son propre fils; de m'assister la nuit comme le jour; ses filles, sa sœur, venaient souvent pour me distraire, et quand je fus en convalescence, grace à leurs soins assidus, ainsi qu'à l'habileté du docteur Nollet', de Nancy, je recevais à chaque instant de leur part quantité de mets, de friandises, préparés par ces dames, dans le but d'exciter mon appétit et de flatter mon goût. Je me plais à leur donner ce témoignage public de ma profonde gratitude; le seul que je sois à même d'offrir; mais je suis bien convainen que c'est aussi le seul que dona Ramona H..... voudrait admettre et qu'elle me gronderait encore d'avoir mis le public dans la confidence.

Après est hommage, rendu aux vertus hospitalières, nous ne craindrons pas d'entrer dans la maison d'un porteno? Suivons encore la foule des promeneurs. — Entendez-vous la guitare raisonner aigrement par la vibration rapide de ses douze cordes de métal? Entendez-vous des ris immodérés, des chants monotones, semblables à

Il y a à Buénos-Ayres soixante-trois médecins, huit chirurgiens, deux sages-femmes françaises, six dentistes, quarante-un pharmaciens, tous reçus après examen par un tribunal de médecine, lequel est anssi chargé de l'inspection des pharmacies.

des psalmodies; interrompus par d'autres chants saccadés sur une mesure très-pressée? Tout ce brouhaha, cette confusion, cette gaîté barbare viennent de la pulperie voisine où un Compadrito ' raclant la guitare fait danser aux nègres ou aux métis une danse immorale appelée média cand, en s'interrompant souvent pour avaler une gorgée du verre de genièvre ou de tafia circulant à la ronde. S'il vous prend envie d'allumer votre cigarre dans cette pulperie, quelqu'un vous dira certainement en vous présentant le verre: « Patron, faites-moi la faveur de boire un coup, » et n'allez pas refuser! - Vous seriez regarde de travers si une fierté déplacée vous faisait hésiter d'y porter les lèvres..... Je vous ai dejà averti qu'on ne veut pas ici d'aristocratie; il faut fraterniser: liberté, égalité..... ou la mort! ici plus qu'ailleurs.

Il y a tertulia a dans cette maison basse dont les deux fenêtres grillées et fermées par des volets en dedans, ne laissent apercevoir aucune lumière; cette maison a peu d'apparence, elle est triste,

<sup>·</sup> Compadrito signifie compère, compagnon; c'est un diminutif de compadre. On l'applique à une classe de mauvais sujets, de paresseux que l'on peut comparer à ce que le peuple de Paris appelle des malins.

<sup>2</sup> Prononcez tertoulia.

et pourtant elle est commodément distribuée, richement meublée.

La plupart des maisons de la ville ont trois cours, quelquefois quatre, et de plus un jardin : la première cour porte le nom de patio primero, c'est la cour d'honneur, toujours bien pavée, souvent en marbre; la seconde patio segundo, c'est la cour des domestiques, encore pavée mais moins proprement tenue, puis la troisième est le corral (parc) ou se tiennent les chevaux, les volailles etc; le plus souvent, il arrive que les chevaux sont obligés de traverser la cour d'honneur pour aller au corral où ils sont tenus libres, en plein air, jour et nuit. Les appartemens sont ordinairement disposés en carré autour des cours, et ceux des côtés présentent souvent, de la rue, une enfilade de pièces semblable à un dortoir de couvent. La pièce principale (le salon) est spacieuse, toujours plus longue que large, très-élevée; garnie de plusieurs douzaines de chaises nord-américaines, d'un beau piano anglais, d'un tapis idem, d'un sofa en crin, de plusieurs tables de jeu et de consoles sur lesquelles sont placés de magnifiques vases de fausses fleurs, des candelabres, ou des chandeliers simples, en plaqué. Les chambres à coucher des maîtres et des maîtresses de la maison, lesquelles sont loin d'être ici, comme au Brésil, en Angleterre, ou en Turquie, un sanctuaire impénétrable et mystérieux, sont encombrées par un immense lit de six pieds carrés, très élévé, orné de rideaux de soie gracieusement drapés, et ce lit est quelquesois placé, comme un catasalque au milieu de la chambre, mais le plus ordinairement sur un des côtés; par un sofa, une élégante commode, un bureau surmonté d'une petite bibliothèque, si c'est une chambre d'homme, et par des chaises américaines, - Quantaux chambres des domestiques et des enfans, elles sont trèssimples; quatre murailles blanchies, un catre ou lit de camp, recouvert d'un cuir de bœuf, deux chaises communes, une petite table et un vase d'eau composent tout l'ameublement. -- Voilà l'intérieur d'une maison opulente. - Celles des classes movenne et pauvre ne peuvent pas avoir la même élégance: distribuées de la même façon, les murailles au lieu d'être tapissées ' sont simplement blanchies, il y a toujours dans le salon trois, quatre, ou six douzaines de chaises et un

On commence à lambrisser dans les maisons modernes, à faire des armoires et des cheminées, toutes innovations dues à nes ouvriers. On profite, d'ailleurs, par toute l'Amérique, des progrès rapides de nos arts européens, une innovation utile est adoptée ici bien avant qu'elle soit popularisée chez nous.

sofa, des petites tables, des vases de fleurs et des chandeliers, mais tout cela est nécessairement plus simple, de même que le lit de parade, dans lequel on couche rarement, préférant le catre où l'on se jette tout habillé. - Cela donne moins de peine; il n'y a pas besoin de faire le lit.-Il faut qu'une famille soit bien pauvre pour n'avoir pas maintenant un piano. Les Buénos-Ayréennes et les Montevidéennes sont aussi bien organisées que les Italiennes pour la musique; mais elle ne se donnent pas la peine d'étudier de la musique écrite (généralement parlant); il leur suffit d'entendre une fois ou deux, un air, une contredanse, une ouverture même pour les répéter soit sur le piano, soit sur la guitare avec la plus grande exactitude. - Elles affectionnent particulièrement la musique italienne et française, mais un penchant irrésistible, leur fait préférer encore les tristes Péruviens, les boleros espagnols, les cielitos nationaux qui ne sont pas sans charme. Rien de séduisant comme une portena disant à une autre, en confidence, « este triste me lleva el alma! » - Entrons à la Tertulia :

Reprenez vos sens; ne vous laissez pas troubler à la vue de cet essaim de femmes séduisantes; ne leur procurez pas la jouissance qu'elles ambi-

tionnent le plus, celle de ravir un cœur étranger... On va vous présenter le maté, l'inévitable maté, pour augmenter votre embarras et l'hilarité de ces dames '. Ce n'est pas une chose facile que de prendre le maté, une première fois sans se brûler la langue ou boucher la bombilla par une aspiration trop forte!.... Voyez comme ces dames s'efforcent de cacher le rire qui va leur échapper sous le brillant éventail qu'elles portent à leur figure... Allons, ne rougissez pas trop. - Heureusement le bal va s'ouvrir par un menuet et vous rirez à votre tour. - Cette danse convient beaucoup à la noblesse et à l'élégante simplicité des Portenas. Les hommes et les femmes, exercés dès leur enfance à ce pas grave et mesuré trouvent l'occasion d'y déployer toutes les grâces naturelles dont ils sont doués; ils faut avoir leurs formes élégantes, leurs belles proportions, leur aisance et leur fierté pour oser figurer dans un menuet; aussi

Le maté est une boisson chaude qui, dans l'Amérique Méridionale, remplace le thé et le café d'Europe; il se prend par infusion comme le thé. C'est la feuille pulvérisée, fermentée et préparée d'un arbre du Paraguay et des missions de l'Uruguay connue dans le commerce sous le nom d'herbe du Paraguay (Yerba del Paraguay, del Brasil ou simplement Yerba.) On en met une pincée, avec du sucre, dans une petite courge à étroite ouverture, on jette de l'eau bouillante dessus et au lieu de le verser dans des tasses, on l'aspire dans la courge même (ou tout autre vase plus riche, qui en a la forme), au moyen d'un petit

combien d'étrangers, ne doutant de rien, pas même de leur tournure, vont se faire moquer d'eux dans cette tertulia!..-Outre le menuet, dansé généralement, il y a encore la montonera, le cielito, la contredanse espagnole et la contredanse française. Cette dernière se généralise dans la haute société, mais on lui préfère avec raison la contradanza espagnola: cette danse est charmante, les portenas en sont folles, et elles abandonneraient plutôt leur grand peineton, conspirateur audacieux, que de renoncer à la contradanza. - C'est que là, toutes les ressources de la coquetterie féminine peuvent se déployer sans gêne, sans scandale, sans que personne le trouve mauvais..... excepté les jaloux; mais les jaloux n'ont pas beau jeu avec les portenas! — Pour danser cette contredanse, les hommes et les femmes se mettent sur deux files, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, autant que le salon peut en contenir. Elle est trop compliquée pour que

tube de métal ou de jonc, de huit ou dix pouces de longueur, percé de trous à l'extrémité, comme un arrosoir, pour empêcher que les particules de la plante, n'arrivent dans la bouche. On appelle ce petit tube bombilla. Le maté se prend à quelque heure que ce soit, et dès qu'il arrive une visite, une petite négresse l'apporte aussitôt à sa maîtresse, qui l'offre tour-à-tour aux personnes présentes. Les habitans ne pourraient se passer de cette boisson, assez agréable, quoiqu'elle répugne au premier abord.

je la décrive, il suffit de savoir que l'on y va en avant deux, qu'on y fait et refait des tours-demain, qu'on y chasse et déchasse, qu'on y valse et que, ce qui vaut mieux que le reste, on a le plaisir de presser alternativement dans ses bras toutes ces jolies femmes et de leur faire des déclarations sans qu'elles s'en offensent le moins du monde; seulement elles vous diront naïvement: tiene dueno!!!...

A l'exception du peigne, les femmes de Buénos-Ayres et de Montévideo, suivent les modes françaises; il y a un assez grand nombre de modistes, de couturières, de lingères de cette nation, et les journaux de modes de Paris circulent dans tous les boudoirs (ou ce qui tient lieu de boudoirs) des portenas; mais elles ont adopté des couleurs, des dessins particuliers qui s'harmonisent avec leurs goûts et leur caractère. — Les hommes, très-bien faits, de belles manières comme les femmes, suivent indistinctement les modes françaises et anglaises; il y a un grand nombre de tailleurs, très-habiles, de ces deux nations, des bottiers et des coiffeurs faisant d'assez bonnes affaires.

Je suis forcé de quitter mon rôle de Cicerone

ou de diable boîteux, si l'on veut, pour entamer un chapitre plus sérieux, mais non moins intéressant, celui de l'industrie, du commerce et de la navigation; on m'excusera d'enjamber pardessus quelques détails de mœurs qui pourraient piquer la curiosité des lecteurs, mais qui ne sont pas d'utilité réelle.

## CHAPITRE XI.

BUÉNOS-AYRES

Industrie. - Commerce. - Mavigation.

On sait dejà à quel genre d'industrie les habitans de la campagne s'adonnent plus volontiers; l'éducation et la propagation du bétail, lesquelles exigent de leur part un travail bien peu laborieux, puisque la nature et les chevaux sont les grands ressorts qui agissent le plus puissamment dans cette occupation machinale.... L'agriculture n'est en honneur que dans la Banda-Oriental et sur quelques points de la province de Buénos-Ayres, non loin de la capitale; encore est-il qu'elle mérite à peine ce nom, par l'imperfection des instrumens aratoires. - Figurez-vous que la charrue de Buenos-Ayres, appelée reja, n'est pas autre chose qu'un long pieu de bois recourbé en crochet, lequel déchire inégalement la surface du sol, grâce aux efforts de deux bœufs mansos, attelés à l'extrémité supérieure de la reja!... Faites-moi le plaisir de me dire si au tems de Janus, à l'époque de cet heureux age d'or dont nous parlent les poètes, où Saturne chasse du ciel par son usurpateur de fils était réduit à enseigner l'agriculture aux peuples du Latium, dites-moi je vous prie si les instrumens étaient plus imparfaits, plus barbares? ...

Il fut un tems cependant (admirez la fertilité du sol!) où malgré la culture arriérée des terres, elles produisaient non seulement assez de blé pour la consommation du pays, mais encore il s'en exportait beaucoup au Brésil, et même aux îles de France et de Bourbon. Aujourd'hui Buénos-Ayres est tributaire du Chili et des États-Unis pour une grande partie du froment qu'elle consomme, et faute d'avoir renouvelé les semences, le peu qui se récolte encore de cette céréale a dégénéré tellement qu'on n'en obtient que du pain bis.. Jusqu'à la culture du maïs a été négligée!.. La Banda-Oriental fournit en partie à la consommation de Buénos-Ayres..... Oh! incurie des Argentins! Le sort de vos neveux n'est pas brillant, si vous ne vous hâtez de changer de système.

Comme le gouvernement obscur n'a pas encore réussi à expulser de la ville le grand nombre d'Européens industrieux, établis depuis longtems, il est quelques arts et quelques métiers qui prospèrent encore, en donnant un peu d'activité au commerce, tels sont: les fonderies de suif, les fabriques de savon, de chandelle, de chocolat, de vermicelle, de yerba, celles de carrosses, de récados (selles du pays), de selles étrangères, de ceinturons, de bahuts, malles etc., de peignes d'écaille et de corne; les boulangeries, la ferblanterie, la chapellerie, l'ébénisterie, l'orfèvrerie, les teintureries, la joaillerie, la matelasserie et la confiturerie, plus deux fabriques nouvelles de cuirs tannés. Tous ces arts et mé-

tiers sournissent au trésor d'assez fortes contributions de patentes et occupent un grand nombre de bras, tant étrangers que nationaux. Parmi ces insdustries il en est qui sont propres au pays, bien qu'elles soient en partie dans des mains étrangères, telles sont: la fonte des suifs, la fabrication du savon, de la yerba, (herbe maté); celle de bahuts, de malles, d'arganas de matelas et de lits de camp.

Le savon de Buenos-Ayres est d'une espèce toute particulière; il se fabrique, ou avec du suif pur, en branche, ou avec des résidus de fonte de suif (cretons et crasses) ou avec le mélange du tout, dans des proportions arbitraires. Il est noir ou rougeâtre, suivant les proportions du suif ou des résidus. Ce qu'il y a de remarquable dans cette fabrication, c'est qu'on emploie pour le durcir la lessive de cendres à base de potasse. On est d'abord étonné de voir que la potasse opère ici différemment qu'en Europe, mais on cesse d'être surpris quand on sait que les cendres dont il s'agit contiennent encore un autre sel qui, se combinant avec la potasse, dur-

sortes de paniers ou de corbeilles de cuir non tanné pour mettre aux bêtes de somme; les repartidores de pain, de savon, de légumes etc., sont pourvus d'arganas.

cit le savon tout autant que la soude. Je ne crois pas qu'on ait encore reconnu la nature de cet alkali particulier. Un habile fabricant, M. Cam bacérès, établi depuis long-tems à Buénos-Ayres, a fait plusieurs expériences dans le but de séparer ces deux sels, mais je n'ai pas connaissance qu'il ait obtenu un résultat satisfaisant. La cendre dont il s'agit est le produit de l'incinération de deux plantes abondantes dans les provinces de Buénos-Ayres, Santa-Fé et Entre-Rios, surtout sur les bords du Parana, et connues dans le pays sous le nom de quionoa et de Yuy colorado. Il s'en fait un commerce assez étendu à l'époque de la récolte; les points d'où on en tire le plus, sont : San-Pedro et San-Nicolas dans la province de Buénos-Ayres, et la Bajada de Santa-Fé.

Il y a déjà bien long-tems qu'on fabrique cette espèce de savon à Buénos-Ayres et à Santa-Fé, mais dans ces derniers tems sa fabrication a éprouvé des améliorations sensibles dues à l'intelligence d'un espagnol européen (don Domingo Rodriguez), lequel est parvenu à monter un établissement sur le pied de ceux d'Europe; depuis on a imité son exemple et cette branche d'industrie est une des plus intéressantes et des plus productives de Buénos-Ayres. Avec cette

sorte de savon, le linge se lave à froid, au bord de la rivière, sans qu'on ait besoin d'employer la lessive; seulement pour le linge très-fin, comme la mousseline, la gaze, la dentelle on emploie le savon blanc de Marseille et d'Espagne '.

L'herbe maté, arrivant du Paraguay, des Missions ou du Brésil, dans des surons, a besoin d'être manipulée avant de servir aux consommateurs; elle a déjà éprouvé sur les lieux de récolte un commencement de préparation par la torréfaction, la fermentation et la pulvérisation; mais cela ne suffit pas. Elle doit encore éprouver une nouvelle pulvérisation et une fermentation plus ou moins longue, afin d'acquérir les qualités requises par les connaisseurs, surtout celle venant du Brésil, laquelle, très-inférieure sous tous rapports à celle du Paraguay, se bonifie singulièrement au moyen de la manipulation dont il s'agit.

Une autre industrie, propre au pays, mais exercée à présent par des étrangers, parce qu'elle

I Toutes les lavandières de Buénos-Ayres sont obligées, vu le manque de fontaines dans la ville, de se rendre au bord du fleuve, pour laver le linge; la plupart sont des négresses, lesquelles partent le matin avec leur fardeau de linge sur la tête, une pipe ou un cigarre à la bouche et la petite cafetière ou bouilloire à la main pour chauffer l'eau du mate. C'est un coup d'œil assez riant que de voir la plage verdoyante couverte dans toute son étendue de négresses et de linge étendu.

exige de grands capitaux, est celle des saladeros, établissemens où l'on sale la viande et les cuirs; c'est ce qu'on appelle au Brésil charqueadas : la viande salée qui en sort s'appelle en espagnol tasajo, et en portugais charque'; elle s'exporte au Brésil, à la Havane, aux îles du Cap-Vert, et elle est l'objet d'un commerce actif. Tous les cuirs ne se salent pas; la plus grande partie se font sécher au soleil, en les tenant étendus au moyen de nombreux piquets, à environ six pouces du sol; on appelle cela estaquear. La manière dont les cuirs ont été estaqueados en fait souvent la qualité: les goûts des commerçans étrangers différent aussi à cet égard, les uns préférant les cuirs étirés en large, les autres en long. Une fois séchés, ces cuirs s'empilent dans de vastes magasins appelés barracas, et leur conservation exige des soins de la part de l'entrepositeur public ou particulier appelé barraquero; il faut les battre souvent, les marquer, les enduire d'une couche de chlorure de chaux ou d'une autre liqueur préservatrice, etc, etc. Le barraquero est sou-

<sup>1</sup> Charque, vient du verbe portugais xarquear qu'on prononce charquear et qui signifie faire le lassajo, sécher des tranches de bœuf au soleil. — Suivant M. d'Orbigny charque venu de la langue guichua ou des Incas, est corrompu de charqui signifiant viande sèche, et désignant aussi figurément une personne très-maigre.

vent un spéculateur sur place; il accapare en tems opportun les produits du pays, tels que cuirs de bœufs ou de chevaux; le crin, le suif, les cornes, la laine de mouton, les peaux de loutre et de chinchilla, etc. Sa barraque est munie d'un poids public, vérifié à certaines époques par des inspecteurs. C'est encore une des meilleures industries du pays. Dans ces derniers tems, on a introduit de nouvelles presses à emballer (enfardelar) le crin, la laine ou les peaux de mouton et autres; ce qui procure une grande réduction sur le fret par le peu de volume que forment les fardeaux sortant de ces presses. Il est bien à désirer qu'on introduise cette amélioration à Rio-Grande ainsi qu'à Porto-Alègre.

Le commerce de Buénos-Ayres et des provinces de la ci-devant *Union* a beaucoup souffert depuis la guerre du Brésil, il est même loin de présenter aujourd'hui l'état satisfaisant communiqué à nos chambres de commerce en 1825. Les principaux capitalistes, attirés dès l'année 1820 par les promesses d'un gouvernement protecteur, ont dû abandonner leurs vastes projets d'établissemens agricoles ou industriels, de navigation intérieure ou de spéculation mercantile, du moment que la fureur des partis se déchaînant de nouveau,

les passions haineuses, les intérêts privés ont fait place à l'amour de la patrie et du bien public. Les uns ont porté leurs vues civilisatrices, avec leurs capitaux, dans des contrées plus pacifiques où un gouvernement, établi sur des bases plus solides, consolidé du moins, à défaut de législation, par l'opinion d'un peuple raisonnable, industrieux, leur offrait la sécurité, la garantie morale sans lesquelles l'esprit le plus éclairé ne peut donner carrière à ses projets bienfaisans, d'autres ont été ruinés complétement, et ont entraîné dans leur débâcle une foule de malheureux artisans: d'autres enfin végètent encore avec des débris de fortune, en attendant qu'une organisation définitive leur permette d'entreprendre avec certitude de succès quelque opération profitable au pays; mais ce pays méconnaît ses intérêts en persistant à suivre un système d'isolement, paralysateur de toute industrie, de tout commerce.

Cependant, peu de contrées ont plus d'élémens de prospérité que la République Argentine réunie en corps de nation, outre que l'immense territoire de ses quatorze provinces est égale-

<sup>1</sup> Celle de Jujuy vient de se séparer de la confédération.

ment propre à la culture des denrées du tropique et de celles que produisent nos départemens; que des canaux naturels, se ramifiant à l'infini, assurent des communications faciles moins coûteuses que celles par terre, jusques vers les points les plus distans de la métropole; que la propagation facile du bétail est une source inépuisable de richesses, que ces peuples peuvent échanger contre des objets susceptibles de leur procurer des jouissances, ou des commodités inconnues encore pour le grand nombre d'entre eux, mais que les progrès de la civilisation leur feront connaître et comprendre, outre, dis-je, tant de moyens qui pourraient être mis en jeu à l'aide de l'industrie et des capitaux étrangers, Buénos - Ayres, l'orgueilleuse Buénos - Ayres, si avilie maintenant par son apathie intolérable, possède l'immense avantage de pouvoir devenir, sous un meilleur gouvernement, l'entrepôt général, non-seulement de toutes les provinces de la confédération, mais encore du Paraguay, de la Patagonie, et même de la riche et prudente Bolivia, si le projet de navigation et de colonisation sur les rivières Bermejo et Pilcomayo vient à se réaliser! Il y a là des sources inconnues, mais réelles, mais fertiles de richesses, pour tous les peuples, quand l'obscurantisme cessera de régner

sur les malheureux Argentins. Un ouvrage, publié à Buénos-Ayres, en 1833 ', démontre jusqu'à l'évidence l'avantage incalculable qu'il y aurait pour les provinces de la Plata et pour la république de Bolivia à faire un traité d'alliance et de commerce, entre elles, dans le but de faciliter cette navigation intérieure, au moyen des bateaux à vapeur, ou de tous autres que les compagnies jugeraient convenables d'employer. - L'auteur de cet ouvrage, d'un haut intérêt, après être entré dans de nombreux détails géographiques et descriptifs sur le vaste pays du Chaco, sur sa population d'aborigènes, ses productions naturelles, l'histoire de sa conquête, tentée à plusieurs reprises par le Paraguay et le Pérou; avant d'entrer dans les détails du plan d'association proposé pour la colonisation, et après avoir démontré l'utilité de la navigation intérieure, s'exprime ainsi :

« Quand cela se réalisera, si en même tems, « les obstacles et les restrictions de l'intérieur » viennent à disparaître, tant pour le libre trafic » de tout produit de commerce national ou » étranger, que pour la concurrence de tous les

18

<sup>1.</sup> Noticias historicas y descriptivas sobre el gran país del chaco y rio Bermojo, con observaciones relativas a un plun de navigacion y colonisacion que se propone: par Jose Arenales. Buénos-Ayres 1833.

» hommes utiles et industrieux, quels qu'ils » soient, l'exportation deviendra de plus en plus » active; la valeur des productions du pays augmentera graduellement, en même tems que celle des marchandises étrangères diminuera: ces réactions, accumulant toujours des capitaux acquis (gananciales), créant des branches d'industrie de toutes parts, et amenant des gens qui les vivifient sans cesse, éleveront la nation à ce dégré de prospérité si désiré par les peuples, fréquemment promis par les gouvernemens et toujours éloigné par les désordres de ceux-ci, les passions des partis, et, » plus que tout le reste, par le funeste ascen-» dant de ces idées stupides et extravagantes de » nos anciens oppresseurs..... Combien n'est-ce pas honteux d'avoir à le confesser, vingt-trois ans après avoir proclamé une grande révolu-» tion avec les idées les plus justes et les plus gé-» néreuses!!! mais ce n'est pas le cas de flatter la vanité nationale, en lui cachant des vérités qu'il lui importe beaucoup d'avoir presentes à D la mémoire.. »

Dès à présent, la navigation ' des grandes rivières du Parana et de l'Uraguay occupe plus de

<sup>1</sup> Voy. la note H, relative aux droits de navigation, au pilotage, etc.

mille embarcations; deux bateaux à vapeur suffiraient, dans l'état actuel des choses, pour changer la face des affaires, en activant les relations avec la Banda - Oriental, l'Entre - Rios, Fanta-Fé et Corrientes : et si le docteur Francia venait à mourir, ce qui ne peut tarder, quelle révolution dans le commerce de ce pays!... Autant que l'on en peut juger par le récit des personnes qui ont pu échapper au despotisme de ce dictateur, personne, après lui n'est capable de suivre le même système de gouvernement; il est plus croyable que le Paraguay sera aussi en proie à l'anarchie pendant quelque tems, jusqu'à ce qu'un ambitieux l'emporte sur ses rivaux; mais dès qu'il pourra librement commercer avec l'étranger, ses habitans, reconnaissant bientôt qu'ils peuvent tirer parti de leurs richesses, inutilisées par le caprice d'un despote, s'empresseront d'accueillir ceux des étrangers qui sympathiseront le plus avec leur caractère doux, humain, hospitalier, plein de gaîté et de franchise Il sera facile de leur persuader de cultiver ou de laisser cultiver leurs terres fertiles, dont les productions les plus communes et les plus abondantes sont le coton blanc, le coton nankin, le sucre, le riz, le manioc, les bois de construction, de charpente, de menuiserie, d'ébénisterie, d'aussi bonne qualité, aussi beaux que ceux du Brésil; le mais de plusieurs espèces, l'herbe maté, dont ses forêts, abondent et qui est recherchée avec passion par tous les peuples de la Plata, du Chili et du Pérou, et enfin des bestiaux qui ont dû pulluler abondamment depuis que le dictateur a défendu l'extraction des cuirs!.... Et je ne compte pas l'indigo, le cacao, la cochenille, la vanille qui peuvent être cultivés avec autant de succès qu'au Mexique... toutes ces productions valent certes bien mieux à exploiter que les mines du Brésil, du Pérou et du Mexique!

Malheureuse république Argentine!! qui pourrait marcher à l'égal de sa sœur aînée de Nord-Amérique et qui, se laissant séduire, abuser, par les sophismes d'une coterie obscure et rétrograde, donne son consentement tacite aux empiétemens du chef astucieux, dont les vues ambitieuses et étroites n'auront d'autre résultat que celui de restaurer les chaînes rompues, à l'aide de tant de sacrifices!!

Quelle est donc la fatalité attachée à l'espèce humaine, qu'il faille que la tyrannie, semblable à l'Hydre de Lerne, se reproduise à mesure que les peuples tranchent une de ses hideuses têtes?.. Les séduisantes utopies de nos philantropes ne seraient-elles donc destinées qu'à réaliser un rêve de leur imagination?... Non! La cause des peuples doit triompher; mais les peuples sont encore trop opprimés sous le joug des préjugés; leur éducation ne fait que commencer, ils ne font qu'entrevoir une partie de la perfidie, en soulevant le coin du rideau dont on offusque leurs regards curieux.

## CHAPITRE XII.

## REVUE CHRONOLOGIQUE

des événemens survenus à Buénos-Ayres, depuis sa fondation jusqu'en 1858.

1535 (2 février.) — Première fondation de Buénos-Ayres par don Pedro de Mendoza <sup>1</sup>.

¹ Tandis que Mendoza envahissait le territoire des Pampas et des Guaranis, Almago, parti de Cusco avec 570 Européens et 15,000 Péruviens, envahissait le pays de Charcas, auquel les mines du Potosi donnèrent depuis un si grand éclat, ainsi que le Chili. — Raynal, Hist. ph. des Deus-Indes.

- 1536. L'Assomption est fondée par Juan de Ayolas, lieutenant de Mendoza, sur la rive gauche du Paraguay. Elle fut la capitale de l'empire espagnol'dans ces contrées, jusqu'à ce qu'on établit, en 1620, un autre gouvernement et un autre évêché à Buénos-Ayres.
- 1559. Buénos-Ayres est détruite par les Indiens Pampas ou Querandis.
- 1580.—Juan Garay se transporte du Paraguay à l'ancien emplacement de Buénos-Ayres et il fonde de nouveau cette ville sur les ruines même, en y établissant soixante espagnols, le jour de la Trinité.—Peu après, Garay fut tué par les Indiens Minuanes.
- 1618.—(8 septembre.)— La cour d'Espagne accorde aux habitans des bords de la Plata la permission d'expédier deux navires par an, dont chacun ne doit pas excéder le port de cent tonneaux.
- 1620. On érige un gouvernement et un évêché à Buénos-Ayres, indépendans de ceux du Paraguay.
  - 1776. On établit à Buénos-Ayres un vice-roi

et une audience royale; composée d'un régent, de cinq auditeurs et de deux commissaires du gouvernement, plus un tribunal d'inquisition. Les provinces du Haut-Pérou (aujourd'hui Bolivia) et le Paraguay, font partie de la vice-royauté. Depuis 1620 jusqu'en 1776, Buénos-Ayres eut trente gouverneurs particuliers.

1806 (29 juin.) — Les Anglais, au nombre de dix-huit cents hommes, commandés par le général Berresford, s'emparent de Buénos-Ayres par surprise.

— (12 août.) — Liniers, général français au service de l'Espagne, aidé de quelques volontaires orientalistes, se met à la tête du peuple de Buénos-Ayres et fait prisonnier Berresford et sa troupe.

1807 (5 juillet.) — Les Anglais, au nombre de douze mille hommes, font une nouvelle tentative sous les ordres du général Whitelock, laquelle échoue complètement. Ils sont forcés de capituler et d'évacuer le territoire de Buénos-Ayres, ainsi que celui de Montévidéo après avoir perdu leurs plus braves soldats.

1808 (août.) — La nouvelle de l'abdication de

Charles IV, en faveur de son fils, arrive à Buenos-Ayres et produit une grande sensation.

- (13 août.)—Un envoyé de Napoléon se présente avec des dépêches du nouveau gouvernement d'Espagne; il est forcé de se rembarquer sur-le-champ par ordre du vice-roi Liniers.
- —(21 août.)—On jure fidélité à Ferdinand VII; mais bientôt après divers mouvemens ont lieu en faveur de l'établissement des Juntes; à l'instar de celles de Séville.
- 1809. La Junte centrale de Séville dépose
   Liniers , et le remplace par Cisnéros.
- 1810 (19 mai.)—Cisnéros apprenant que toute l'Espagne est occupée par l'armée Française, perd la tête, et propose un fantôme de représentation nationale.
- Liniers, dout la bravoure a si puissamment contribué à repousser l'invasion des Anglais a été payé d'ingratitude, comme tant d'autres qui ont prodigué leur sang pour la défense de ce pays; il est mort assassiné!... Sa valeur et ses talens portaient ombrage aux chefs de parti; ils résolurent lâchement de le faire poignarder. Sa mort et les circonstances qui l'accompagnèrent, sont un des plus beaux sujets de tragédie ou de drame que l'on puisse choisir.

- (25 mai.) Premier elan donné par Buénos-Ayres, en faveur de l'indépendance Américaine. Le Calbido (conseil municipal) convoque l'assemblée générale des citoyens de la ville; le vice-roi est déposé et remplacé par une junta de neuf personnes, toutes créoles. Depuis 1776 jusqu'en 1810, Buénos-Ayres eut treize vice-rois.
- (Octobre.) La Junte de Buénos Ayres envoie le général Belgrano avec un millier d'hommes pour déposer le gouverneur du Paraguay, dépendant de la vice-royauté. Belgrano est battu et forcé d'évacuer.
- (24 octobre.) Victoire de *Cotagayta* remportée par le général patriote Antonio Balcarcé sur les Espagnols.
- (7 novembre.) Action de Tupiza, gagnée par le général Balcarcé sur les royalistes.
- 1811 (14 mai.)—Les créoles du Paraguay goûtent les principes d'indépendance qu'on répand parmi eux; ils déposent leur gouverneur et s'affranchissent de la domination espagnole, sans faire néanmoins, cause commune avec les provinces-unies du Rio de la Plata.

- 1812 (24 septembre.) Victoire du Tucuman, remportée par le général Belgrano, sur les royalistes.
- 1815 (20 février.) Victoire de Salta, remportée par le général Belgrano sur les royalistes.
- 1814 (23 juin.)—Le général Don Carlos Alvear occupe Montévidéo avec les troupes de la république.
- 1816 (9 juillet.) Le congrès, réuni au Tucuman, proclame l'indépendance des provinces du Rio de la Plata.
- 1817 (1er février.) Victoire de Chacabuco, remportée par le général Argentin San-Martin, sur les Espagnols, au Chili. Ce général avait déjà gagné la bataille de San-Lorenzo.
- (5 mai.) Action de Penco, gagnée par les patriotes commandés par le général O Higgins.
- (6 decembre.) Talcahuano est pris d'assaut par le général patriote Grégorio de Las-Heras.
  - 1818 (6 avril.) Victoire de Maiph rempor-

tée par le général San-Martin, sur les Espagnols.

- 1820. Anarchie complète dans les Provinces-Unies, causée en partie par *le projet* de la cour de France de faire couronner le prince de Lucques et de lui donner ce gouvernement.
- 1821 (19 juillet.) Prise de Lima par le général Argentin San-Martin.
- (Juillet.) Organisation d'un pouvoir administratif provincial. On établit les bases du système représentatif républicain. Le système de l'Union prévaut; on s'occupe de former un congrès général dont le siège doit être à Buénos-Ayres.
- 1821. Le gouvernement de Buenos-Ayres déclare solennellement qu'il n'accueillera aucune communication diplomatique ou commerciale de la part d'un négociateur qui se présenterait à main armée, ou sans les formalités voulues par le droit des gens.
- 1823 (decembre.) Les Etats-Unis de Nord-Amérique reconnaissent l'indépendance de la

république Argentine; un ministre plénipotentiaire envoyé par eux à Buénos-Ayres, est accueilli avec la plus grande satisfaction.

- 1824 (9 décembre.) Bataille d'Ayacucho gagnée par le général péruvien Sucre.
- Installation du congrès national à Buénos-Ayres.
- 1825 (août.) Bataille de Junin, gagnée par le général colombien Bolivar, laquelle décide du sort de l'Amérique.
- Le Haut-Pérou se sépare des provinces du Rio de la Plata pour former un état indépendant, sous le nom de *République de Bolivar*, modifié depuis par celui de Bolivia.
- 1825 (2 février.) Un traité d'amitié, de commerce et de navigation est conclu entre la république Argentine et l'Angleterre, qui reconnaît l'indépendance de cet état.
- (2 octobre.) Le congrès national des provinces du Rio de la Plata déclare solennellement et décrète que « le droit qui appartient à tout

homme d'adorer Dieu, suivant sa conscience, est inviolable sur le territoire de la république.»

- (Décembre.) L'empereur du Brésil, Don Pedro 1<sup>er</sup>, déclare la guerre à la république Argentine.
- 1826 (28 janvier.)— Le gouvernement national, en vertu d'une loi du congrès, établit la banque nationale des Provinces-Unies du Rio-de-la-Plata.
- (8 février.) Le citoyen Bernardin Rivadavia est nommé président de la république par le congrès national.
- (11 juillet.) Combat naval, livré par l'amiral Brown, avec des forces très-inférieures, à la flotte impériale, en rade de Buénos-Ayres.
- 1827 (20 février.) Victoire d'Ituzaingo, remportée par le général Alvear sur les Brésiliens.
- (7 juillet.) Le vertueux Rivadavia donne sa démission, et s'exile volontairement.
  Le congrès national est dissous. Le système fédéral prévaut.

- 1828 (27 août.) On signe à Rio-Janeiro les préliminaires de paix entre la victorieuse république Argentine et le Brésil.
- (4 octobre.) Le traité préliminaire de paix, entre la république et le Brésil, est ratifié à Montévidéo.
- (1er décembre.) Révolution du colonel Juan Lavallé, à Buénos-Ayres, en faveur du système unitaire.
- 1829. Lavallé fait une convention honorable pour lui et son parti. Les fédéraux manquent au traité. Lavallé s'expatrie avec ses gens. Anarchie dans la république. Le général Rosas, chef de la campagne, est nommé gouverneur de Buénos-Ayres.
- 1830 Guerre civile dans toutes les provinces. Buénos-Ayres, Santa-Fé, Entre-Rios et Corrientes se liguent pour la défense du système fédéral; les dix autres provinces pour le système unitaire. On accorde des facultés extraordinaires à Rosas <sup>1</sup>.
- 'Ce fat à cette époque que ce chef ambitieux chargea un habile écrivain étranger (un gringo) de faire sa biographie avec celle de Quiroga et de Lopez, de Santa-Fé, dans l'unique but de les envoyer, par l'entremise des consuls ou chargés d'affaires, aux divers gouvernemens étrangers. On se doute bien quel cas les monarques en ont fait?

1831.—Le général Paz, commandant en chef l'armée nationale, réunie à Cordova, est fait prisonnier dans une reconnaissance.—L'armée, démoralisée, affaiblie par la désertion, se retire au Tucuman, sous les ordres du colonel Lamadrid.—Le général Quiroga l'attaque.—Les chefs militaires entrent en mésintelligence.—Quiroga triomphe et, avec lui, le parti de la fédération.

1832. — Les Indiens Pampas, Aucaes, Huiliches, Tehuelches, et Ranqueles, profitant des divisions intestines des Argentins, envahissent, attaquent et dévastent plusieurs provinces.

1833. — Buénos-Ayres, Cordova et Mendoza se liguent pour faire la guerre aux Indiens. — Le général Rosas, chargé de la division de gauche, s'avance jusqu'au Rio Négro de Patagonie. — Il y passe l'hiver et livre quelques combata partiels; mais les autres généraux n'ayant pas opéré, suivant le plan de campagne adopté, l'expédition n'a d'autres résultats que de rendre les Indiens plus audacieux '.

s On prétend que leur nombre n'excède pas 8000. Ils sont armés de frondes, de lances, de sabres et de boules; leur grande agilité et leur adresse à cheval leur assurent l'impunité des vols fréquens qu'ils commettent, de bestiaux, de femmes et d'enfans. Le fameux *Pincheira*, espagnol devenu sauvage, fut tué en 1833 par les chiliens.

1833.—Révolution de Ramon Balcarcé, tête du parti appelé schismatique. — Rosas revient précipitamment et en arrête les progrès. — Rosas reste chef de la campagne avec les forces matérielles de la ville.

1834. — On veut nommer Rosas gouverneur de la province de Buénos-Ayres. — Il refuse formellement. — Mais il n'en est pas moins considéré comme chef du gouvernement et le soutien du parti de la fédération, avec les généraux Lopez et Quiroga, dans l'intérieur.

1835. — Quiroga est assassiné dans les environs de Cordova. — Rosas est nommé chef suprême. — La confédération perd une de ses provinces; celle de Jujuy, qui se déclare indépendante. — Salta, le Tucuman et Santiago-del-Estero font alliance avec Buénos-Ayres.

Deuxième Partie.

## CHAPITRE XIII.

## URUGUAY.

Ile de Martin-Garcia. — La colonia del Secramento. — Las Vacas.

- Las Higneritas. Las Vivoras. Santo-Domingo-Soriano.
- --- El Suelegnay Chu. -- El Rincop-de-las-Gallinas.

En septembre 1833 je me disposai à aller visiter Porto-Alègre, en remontant l'Uruguay, traversant une partie des anciennes Missions et la province de San-Pédro. M. Edouard Nouel, d'Angoulême, l'un de mes associés dans l'établissement que j'avais formé à Buénos-Ayres et Eugène Gamblin, le préparateur amené de France, voulurent bien m'accompagner. Un artisan provençal, et un Allemand demandèrent à être de compagnie jusqu'aux Missions.

Ayant obtenu du ministre de la guerre et du chef de police l'autorisation nécessaire pour sortir avec les armes et les munitions dont j'avais besoin, nous nous embarquames, le 25, sur la balandra nationale Isabela: il était dix heures trois-quarts du matin; le vent du sud soufflait grand frais, nous filions huit à neuf nœuds, c'est-à-dire deux lieues deux tiers à trois lieues par heure. A deux heures de l'après-midi nous apercûmes l'île de Martin-Garcia, et à quatre heures, las Vacas.

L'île de Martin-Garcia est une forteresse, ou plutôt une position fortifiée par la nature, appartenant à Buénos-Ayres; elle défend l'entrée de l'Uruguay et du Parana. Sa situation est entre la Colonia et las Vacas, à distance d'environ dix fieues de ces deux points. Vue du nordouest, à trois ou quatre lieues de distance, sa forme est celle d'une voûte noirâtre sortant de

l'eau. C'est une île intéressante pour les naturalistes, par la nature de son sol primordial et par la variété d'insectes et de plantes qui s'y rencontrent.

La Colonia-del-Sacramento, fondée en 1679 par un gouverneur de Rio Janeiro, a été souvent disputée par les Espagnols, les Portugais, les Anglais et les Brésiliens, à cause de l'importance de sa position. Elle est enfin restée à l'état Oriental; c'est une des trois villes de cette république.

Il s'y fait peu de commerce parce que son port est petit, mal abrité des vents les plus dangereux, ceux de sud-ouest et sud-est, et que l'entrée en est difficile, les caux de la Plata ayant sur cette côte un courant rapide. La Colonia est précisément en face de Buénos-Ayres '.

C'est entre cette ville et le village de las Vacas que se trouve le ruisseau de San-Juan, à l'embouchure duquel s'établirent les gens de Sébastien Cabot.

Las Vacas est un village assez triste, situé sur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Position astronomique: 34 · 28 · 44 ° de lat. et 60 · 40 · 52 ° long. relevée en 1831 par M. Barral, Déclin: à terre (1830) 41 · 8 ° N. E.

les bords d'une petite rivière du même nom, à quelque distance de la côte. Les ranchos dont il est composé ne démentent pas à l'intérieur, dit M. d'Orbigny, l'idée de misère que fait naître leur extérieur. Cependant ce lieu est renommé par l'abondance de bois à brûler qu'il fournit à Buénos-Ayres, et par les secours que cette grande ville en a tiré pendant les divers sièges qu'elle a eu à soutenir du côté de la campagne.

Après avoir passé près des petites îles de las dos Hermanas et del Juncal, nous arrivames à la Punta Gorda, où commence l'Uruguay. Il était presque nuit; le fleuve était devenu calme, et une faible brise du sud enflait mollement les voiles de notre bateau; nous eûmes tout le tems d'examiner, à la lueur du crépuscule, les bords boisés de la rive gauche de l'Uruguay '. L'élévation de la côte, ainsi qu'une suite d'anses profondément arrondies, se succédant

c Est-il nécessaire de rappeler que la droite ou la gauche d'une rivière est à la droite ou à la gauche de la personne qui la descend?

— Je fais cette remarque, parce que des voyageurs, d'ailleurs très-savans, ont paru oublier cet usage adopté par tous les géographes. On conçoit qu'il peut en résulter des erreurs très-graves dans la position, sur les cartes, des lieux dont les latitudes et longitudes n'ont pas encore été déterminées.

de manière à former une plage festonnée, produisent, avec les bois du coteau, des points de vue assez variés.

L'Uruguay ' prend sa source vers le 28e degré de latitude australe, dans les montagnes (Serra do Mar) situées au couchant, et assez près de l'île Santa-Catarina. Son cours est rapide, obstrué par des cataractes et des rescifs. Ses eaux, enrichies du tribut de nombreux affluens, passent pour excellentes, légèrement purgatives, surtout celles que lui fournit le Rio Négro, « quoique, dit Azara, les os et les troncs d'arbre s'y pétrifient ». Ses plus grandes crues arrivent ordinairement depuis la fin de juillet jusqu'au commencement de novembre. L'Uruguay peut avoir une lieue, ou trois milles de largeur à sa véritable embouchure qui est entre la petite île

<sup>1</sup> Le mot l'Uruguay se compose de deux mets guaranis: Urugua, limaçon d'eau (ampullaire) et y, eau, rivière: vulgairement rivière des limaçons d'eau, ou mieux rivière des ampullaires; nom qui lui vient du grand nombre de coquilles qu'on y trouve. C'est comme Piray, de pira poisson, et y rivière etc. (Alc. d'Orb.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est une erreur que partagent tous les habitans des rives de l'Uruguay de croire que les eaux de cette rivière et de ses affluens pétrifient. Les troncs d'arbres et les ossemens qu'on y trouve, en effet, y sont à l'état fossile et non pas à celui de pétrification, qui n'est comme l'on sait, qu'une incrustation extérieure.

du Juncal et le hameau de las Higuéritas, à la hauteur de la *Punta Gorda* (grosse pointe).

Notre patron jeta l'ancre à huit heures du soir, en face de las Higuéritas. L'obscurité de la nuit, jointe aux lumières de quelques habitations éparses sur la côte, nous faisaient supposer que ce lieu avait de l'importance, ou au moins quelque chose d'attrayant; mais nous fûmes bien trompés le lendemain, en nous éveillant! Au lieu d'un site enchanteur tel que notre imagination délirante avait pu le rêver, nous ne vîmes plus qu'une plage sablonneuse et un coteau argileux sur le penchant duquel étaient construits une vingtaine de ranchos ou cabanes dont l'aspect misérable était encore attristé par des buissons et des arbrisseaux rabougris.

Néanmoins, ce hameau prendra de l'accroissement, grâce à sa position; le bureau de la douane qui était établi à las Vacas, y a été transféré dernièrement, comme étant plus convenablement situé pour surveiller la navigation, car la finissent les bouches du Parana et il faut, de toute nécessité, passer devant ce bureau de douane, soit en remontant, soit en descendant. Une pièce de canon, de gros calibre, posée tout simplement à terre, est chargée de faire respecter le pavillon Oriental. Cet endroit est à environ six lieues de las Vacas. La pointe de *Chaparro* en est à une lieue vers le nord.

Le 26, je descendis forcément à terre pour faire viser nos passeports; je fus recu très-poliment de la part des employés de la douane, et particulièrement du receveur, qui me parut aimer les étrangers. Il s'empressa de faire apporter une racine à laquelle on donne, dans le pays, le nom de salsa blanca (salsepareille blanche); elle se prend en infusion comme la salsepareille de nos officines, et dans les mêmes cas. On la trouve dans le sable, au bord et sous l'eau. Cette racine est composée de fibres charnues plus ou moins grosses; longue quelquefois de vingt à trente pieds; elle est très noueuse, et les nœuds d'autant plus rapprochés et plus gros, qu'elle est plus vieille. De ces nœuds partent une quantité de fibres contenant plus essentiellement la propriété médicamenteuse. Elle appartient à un arbrisseau peu élevé, à tiges ligneuses et grèles, armées d'épines'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On peut rapporter cette plante à la famille des smilacées de Brown, ou des Asparaginées. C'est une espèce différente de celle de la Louisiane et du Mexique, se rapprochant plutôt de la luiche des sables ou

Si l'on excepte de la petite population de las Hignéritas les employés de la douane, véritables caballeros, et trois ou quatre familles, le restene respire que brigandage; malheur à celui que la nuit surprendrait dans cet ancien domaine des charruas!

Nous appareillames de nouveau, à 10 heures du matin, avec grand vent du sud. Nous passames successivement devant le village de las Vivoras, situé en plaine basse, à deux lieues au nord de las Higuéritas et à un mille de la plage. Ce lieu est renommé pour ses excellens chevaux de selle; sa population est très-minime; on y voit une chapelle autour de laquelle sont groupes une douzaine de ranchos. El Arénal, grande baie sablonneuse, à quatre lieues de las Higuéritas, où les caboteurs vont couper du bois d'espinillo pour le transporter à Buénos-Ayres et à Montevidéo. Et le confluent du Rio-Négro, à dix heures de las Higuéritas.

salseparcille d'Allemagne. C'est M. Aisné Bonpand qui l'a fait connaitre aux habitans des rives de l'Uruguay, qui s'en servent avec succès et reconnaissance. Elle existe aux Missions et à l'île de Martin-Garcia.

1 Cet excellent bois de chauffage couvre une grande partie des provinces de Santa-Fé et d'Entre-Rios, et est très-abondant sur les rives de l'Uruguay. « C'est l'espino des habitans du Chili, l'aroma des Péruviens et une espèce d'acacia des botanistes. » (Al. d'Orb.)

En cet endroit l'Uruguay a beaucoup de courant, et plus de trois lieues de large; les marins redoublent d'attention. Les eaux du Rio-Négro (rivière noire), très-purgatives, peut-être à cause de l'abondance de salsepareille croissant sur les bords, forment une ligne de démarcation très-remarquable, à une lieue au large. Un peu en avant de cette ligne, le lit de rochers sur lequel paraît couler le Rio-Négro, est coupé à pic, et il y a une très-grande profondeur. Le confluent de cette rivière de second ordre (comparée à l'Uruguay) présente deux bouches, séparées par des îles très-étendues. On trouve sur sa rive gauche les bourgades de Mercedes et de Santo-Domingo-Soriano; cette dernière est située au confluent de la bouche australe; elle fut fondée en 1566, sur le territoire des Indiens Chanas, tribu des Charruas, à un mille et demi de l'endroit où elle est actuellement. Le changement de situation s'opéra en 1704. C'est à la Capilla de Mercedes, située plus avant dans les terres, que se firent entendre les premiers cris de liberté! proférés par les orientalistes, en présence des insignes infernaux du despotisme inquisitorial de l'Espagne. Il se fait un commerce de cabotage très-actif sur le Rio-Négro, tant avec Buénos-Ayres, qu'avec Montévidéo.

Sur la rive droite du Rio Negro commence le Rincon de las Gallinas (le recoin des poules), terrain immense et des plus productifs de la Banda-Oriental. On dit qu'il appartient à Rivadavia. Il a été divisé en plusieurs estancias affermées à différens particuliers; sa superficie est évaluée à quatre-vingt lieues carrées. L'Uruguay au nord et à l'ouest, le Rio Négro à l'est et au sud enclavent le Rincon en formant de ce joli terrein une presqu'île dont on peut facilement fermer l'isthme, soit par un canal, soit par des fortifications; aussi a-t-il servi de citadelle pendant les guerres de l'indépendance.

Il y a, à l'endroit où l'Uruguay forme un coude, un promontoire appelé punta de Fray-Ventos, se trouvant précisément en face de la rivière Gualeguay-Chu², l'un des affluens de l'Uruguay, sur sa rive droite, dans la province d'Entre-Rios. A quelques milles du confluent de cette rivière,

i On appelle rincon tout terrain resserré entre deux rivières, entre des marais ou entouré en partie par les sinuosités d'une rivière; c'est à proprement dire une presqu'île. Un rincon peut en renfermer luimême plusieurs autres de moindre étendue; ce sont des lieux trèsrecherchés pour y former des estancias.

Prononcez youaleyouai-tchou, (nom guarani,)

de quatrième ordre ', est située la bourgade du même nom, où il se fait presque autant de commerce qu'à la Bajada, sur la rive gauche du Parana. C'est à partir de la Punta de Fray-Ventos jusqu'à l'Arsenal, à quatre lieues de las Higuéritas, que l'Uruguay a une largeur extraornaire (3 à 4 lieues), causée par l'abaissement des rives d'Entre-Rios et la jonction du Rio Négro.

Le calme étant survenu vers le soir, et la force du courant nous faisant dériver, il fallut jeter l'ancre en attendant une nouvelle brise; nous mouillames un peu en avant de la première île de l'Uruguay, portant le nom du promontoire cité plus haut.

Nous passames ainsi la nuit du 26 et la journée du 27. Après le diner nous allames chasser dans un joli parage du Rincon, où la végétation est riche et variée. Nous restames en extase devant une foule d'arbres, et d'arbrisseaux différens, de plantes en fleurs que les liserons, les convolvulus, les plantes parasites et les fleurs de l'air ornaient avec une sorte d'harmonie enchan-

Digitized by Google

On doit avoir présent à la mémoire que l'Uruguay, deux fois large comme la Seine, dans tout son cours, me sert de comparaison pour toutes les autres rivières.

teresse. Un grand nombre d'espinillos (aux branches tortueuses des quelles pendaient les singulières ruches de l'abeille cartonnière), avaient cru naturellement à des distances presques régulières au milieu d'une herbe verte et touffue, de manière à former un verger assez semblable à nos cours de Normandie; il ne manquait que des pommes aux espinillos, qui ressemblent assez, (quant à la forme) aux pommiers, pour rendre l'illusion complète. Et ne croyez pas que ce lieu charmant fût désert! loin delà, nous troublames singulièrement la tranquillité de ses nombreux et timides habitans, tels que le Nandu (l'autruche d'Amérique), les venados (espèce de cerss), réunis en petites bandes cachées dans les hautes graminées et les Carpinchos (grands Cabiaïs) espèces (l'amphibies que nous reverrons souvent au bord des rivières et des lacs; et puis, indépendamment de ces animaux familiers avec les troupeaux de bœufs et de chevaux, on voit encore les buissons et les arbres remplis d'oiseaux de proie, de passereaux et de grimpeurs. Une autruche se leva tout-à-coup devant nous et nous regarda; mais avant d'avoir eu le tems de glisser une balle dans nos fusils... psit! elle avait déjà parcouru un demi mille. — Nous dûmes nous contenter d'un tangara diadéme, d'un

épervier varié et d'un milan blanc à calotte noire. Ce fut en vain que nous essayames de surprendre les venados.

A sept heures du soir nous retournames à bord; peu de tems après, le vent étant devenu bon, le patron nous remit en route.

Le Rincon de las Gallinas a déjà acquis une certaine célébrité par la victoire qu'y remporta le général Rivera, en 1825, sur les forces brésiliennes.

Notre marche était lente; nous voguâmes doucement toute la nuit et le jour suivant au milieu des nombreuses îles de l'Uruguay.

Pour quiconque n'a pas vu l'étonnante végétation du Brésil, celle de l'Uruguay, semblable à celle de Parana, cause véritablement de la surprise: toutes ces îles sont tellement encombrées d'arbres différens, de buissons épineux, de plantes sarmenteuses, qu'on ne peut y pénétrer que la hache ou le couteau à la main. Notre vue était

<sup>•</sup> Depuis le *Rincon-de-las-Gallinas* jusqu'aux Missions, on rencontre fréquemment des îles, mais elles n'ont pas autant d'étendue que celles du Parana.

sans cesse récrée par le mélange des arbres, le contraste des verdures et des fleurs, le palmier aux longues feuilles d'un vert bleuâtre arquées en panache, s'élevait élégamment au-dessus des saules, des lauriers, des talas, des higuerones et des timbos; ceux-ci dominaient à leur tour l'espinillo, couvert de ses petites fleurs jaunes et odorantes, les Seïbos, aux belles fleurs monopétales d'un rouge brillant, le charmant plumérito ' (petit plumet) dont les fleurs sans pétales, sont uniquement composées de longues étamines d'un rouge vif, semblables à des soies raides et verticales comme une aigrette, et une foule d'autres arbustes fleuris; tout cela donnait un aspect délicieux, un air embaumé, suave et ravissant à ces îles solitaires, dont le silence n'est troublé que par le roucoulement des timides et caressantes tourterelles, abondantes partout, ou par des bandes de perruches paraissant en être les reines, tant elles font retentir les échos de leurs cris aigus. Si vous vous représentez un beau ciel azuré, une atmosphère diaphane, à peine ondulée par le jeu éthéré des zéphirs qui, s'amusant en ce moment à charrier dans

<sup>•</sup> Mimosa, fam. des légumineuses, 3° tribu genre sans corolle. Cette belle espèce de sensitive diffère d'une autre du Brésil dont les étamines sont rouges et blanches.

le ciel de petits nuages d'or, ne ridaient plus la surface de l'onde, et lui laissaient réfléchir, avec la riche végétation des îles, notre bateau, ses voiles, ses cordages, et jusqu'au héron qui passait au-dessus, vous pourrez imaginer quel devait être le délice, le bien-être indéfinissable que nous éprouvions au milieu de cette rivière calme, coulant si majestueusement sur des bords qu'elle ne semble fertiliser que pour se faire une parure, et voiler ses charmes aux yeux des profanes.

Vers le soir, le calme augmentant encore, le patron fit remorquer la balandre par le canot; on rama l'espace de deux lieues au clair de lune, en longeant les arbres, le plus près possible, pour éviter le courant. Enfin le vent s'élevant de nouveau avec force, nous passames très-rapidement devant l'estancia d'Almagro, située sur une fa-laise calcaire très escarpée. C'est la seule falaise que j'aie remarquée depuis le Rincon de las Gallinas dont le terrain élevé est très-pierreux, dans la partie nord, et argileux dans la partie sud. Nous mouillames devant Paysandu pendant la nuit du 28 septembre.

## CHAPITRE XIV.

## URUGUAY.

Paysandu. - La Calera-de-Barquin. - El Salto-

L'aspect de Paysandu ' est peu agréable, vu de la rivière, du côté du sud-ouest. Situé sur le penchant d'une colline dépourvue d'arbres, de même que toutes celles qui l'avoisinent; séparé

1 Prononcez païssandou. On dit aussi simplement sandou.

de la rive gauche ou du port, par une plaine sablonneuse d'environ un mille; le coup-d'œil en est monotone, relativement aux autres sites de l'Uruguay depuis son embouchure jusqu'ici. Pourtant, l'œil finit par s'y accoutumer et l'on reconnaît en s'avançant dans la ville (on peut déjà lui donner ce nom), qu'elle n'est pas aussi désavantageusement assise qu'elle le paraît d'abord, à cause, surtout, des inondations de l'Uruguay. On jouit d'ailleurs une fois arrivé sur le haut de la colline, d'une vue étendue, rendue assez pittoresque par les accidens du terrain et les îles de la rivière. Quant au côté de la campagne, à l'est, il est on ne peut plus triste par sa nudité et son manque absolu de culture.

L'Uruguay peut avoir ici, deux fois la largeur de la Seine à Rouen, c'est-à-dire cent quatre-vingt à deux cents toises. Il n'y avait alors que huit navires dans ce qu'on appelle le port, y compris deux goëlettes de guerre appartenant à l'État-Oriental, mais ordinairement il y a toujours bon nombre de petits bâtimens, car ce point est très-commerçant, et en quelque sorte le marché principal, des diverses peuplades de l'Uruguay ou de la partie occidentale de la Banda-Oriental.

On nous fit monter à bord d'une des goëlettes de guerre pour y vérifier nos passe-ports; j'eus ainsi occasion de remarquer qu'elles étaient proprement tenues. Le commandant fut poli envers nous, ce qui me parut de bon augure pour notre réception à terre.

En remettant les diverses lettres dont nous étions chargés, nous eûmes bientôt parcouru la ville dans toutes ses directions: en une couple d'heures, je me formai une idée exacte et de son importance actuelle et de celle qu'elle est susceptible de prendre par la suite.

Paysandu in'était, il y a quatre à cinq ans, qu'un hameau, comme las Higuéritas, avec une douzaine de ranchos épars ça et là; en 1853, il pouvait y avoir quatre cents ranchos ou chaumières, une trentaine de maisons de briques, bien bâties avec azotéas (toit en terrasse), des rues alignées, des trottoirs, des réverbères et une population de près de cinq mille ames, y compris celle des environs. Les rues correspondent aux quatre points cardinaux, comme à Buénos-Ayres et à Montévidéo. Les cuadras sont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Latitude 32° 15' (carte de Azara); distance de Buénos-Ayres, environ 40 lieues, au nord.

plus petites qu'à Buénos-Ayres, ce qui est plus favorable aux propriétés; elles n'ont que cent varas sur chaque face et sont divisées en quatre sitios. Il y a peu de tems, le gouvernement concédait gratis des terrains à ceux qui en voulaient, mais à présent qu'ils sont tous distribués dans l'enceinte de la ville, on n'aurait pas un sitio à moins de deux cents piastres fortes.

La population va toujours croissant; les étrangers y abondent, surtout depuis le déplorable état des affaires à Buénos-Ayres et la constitution définitive de cette petite république. Ici on a compris, on a eu le bon esprit de comprendre qu'il faut attirer, favoriser le plus possible le concours des étrangers, les bras industrieux..... Du moins j'ai été témoin qu'ils n'ont à supporter aucune vexation de la part des habitans ou des autorités locales. Celui qui veut se livrer à une industrie quelconque n'éprouve point d'entrave, au contraire il est aidé, encouragé par ces mêmes autorités.

Il y a ici un commandant militaire pour le département, remplissant aussi les fonctions de chef de police. La commandance, la police, les contributions et l'*Alcadia* (mairie) sont réunies dans la même maison. Le chef de police se disposait à partir avec quelques soldats pour poursuivre et exterminer le peu d'Indiens *Charruas* restant encore dans ces parages et qui, se livrant au brigandage, pillaient de tems à autre les estancias et les voyageurs. J'ai su depuis qu'on est parvenu à en débarrasser complètement le pays '.

Le commerce était assez florissant à Paysandu, lors de mon passage: il y avait une soixantaine de français établis, mais il y en avait un bien plus grand nombre qui allaient et venaient pour le trafic des productions du pays; lesquelles productions sont les mêmes qu'à Buénos-Ayres. Les Italiens y étaient plus nombreux; mais ils perdaient le commerce par le brocantage et la fraude, qu'ils faisaient avec la plus grande facilité, parce que ce sont presque tous marins.

En fait de monumens, il n'y avait encore que

des întrus envahissaient les armes à la main. En 1834 il n'en restait plus qu'un 40e auxquels s'étaient joints des Gauchos compromis dans les guerres civiles; tous se livraient en commun au plus audacieux brigandage. Si l'on est curieux d'avoir des détails sur les mœurs singulières de ces Indiens, dont il ne restera bientôt plus de traces, on peut lire le National et le Cabinet de Lecture de juillet 1833, articles rédigés à l'occasion du séjour de plusieurs charruas à Paris, ou bien le tome 2e du Voyage de Félix de Azara.

l'église à voir; mais cela valait bien la peine de se deranger un peu : je montai au sommet de la colline; j'arrivai sur la place et je vis un rancho! un misérable rancho, tenant à peine debout, dont l'intérieur était absolument nu; la toiture se soutenait à peine sur six poteaux recouverts par des planches peintes, et l'autel, placé au fond, avait la plus piteuse apparence. Je fus attendri en voyant tant de misère dans cette succursale d'une église ambitieuse; mais bientôt, reportant mentalement mes regards vers Bethleem, et voyant le sauveur des hommes au milieu d'une étable, sourire, dans sa crèche, aux bergers qui l'approchaient, je me dis : voilà les temples qu'il ambitionnait celui qui hantait la société des pauvres!.. - Et si telle était l'humanité du législateur des chrétiens, les ministres du culte qu'il a voulu établir devaient-ils donc s'élever si orgueilleusement au-dessus de leurs frères?... — Cette réflexion me vint tout naturellement en voyant la maison du curé, attenante à l'église : c'était un presbytère solidement construit, commodément distribué, avec terrasse et belvéder.....

Il y avait près de l'église une école primaire gratuite, suivant la méthode de l'enseignement mutuel. D'autres petites écoles particulières, réparties dans la ville, suivaient le même mode d'enseignement. — Les parens sont forcés d'envoyer leurs enfans à l'école.

Paysandu est le chef-lieu d'un des trois départemens formant la division de l'état oriental; il envoie trois députés à la chambre des représentans et un sénateur. On ne lui donnait encore que le nom de villa (bourgade), bien que par son commerce il ait infiniment plus d'importance que la Colonia et Maldonado.

Le 2 octobre, ayant obtenu un logement chez un compatriote, M. Danguy, établi récemment à Paysandu, nous descendimes à terre tous nos bagages et nous uous installames le moins mal possible.. Je dis le moins mal possible, car à Paysandu, où il n'y avait pas encore d'auberge, les lits étaient un objet de luxe. Heureusement nous étions munis, chacun, d'un recado ', selle du pays, servant en même tems de lit. Voici de quelles pièces se compose un recado : 1º deux gergas ', pièces de laine, longues comme une petite couverture, s'appliquant, pliées en quatre, sur le dos du cheval, 2º une carona pièce de cuir tanné,

<sup>1</sup> Qui se prononce, par abrévation, recao.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prononcez hergas, avec aspiration du gosier.

ornée de nombreux dessins frappés au marteau, longue de quatre pieds et large de deux et demi; la carona se place sur les gergas, 3º le recado, espèce de bât, qui est proprement la selle, dont les côtés sont garnis de cuir faconné, comme la carona; 4º la cincha ', sangle de cuir, très-large, faconnée dans la partie qui s'applique sur le recado; elle passe sous le ventre du cheval, non près des jambes, comme chez nous, mais au milieu même du ventre, et, au moyen de deux forts anneaux (argollas), en fer ou en cuivre, on serre le plus possible la longue courroie de la cincha; 5° un pellon', peau de mouton tannée avec le poil, teint en bleu, ou bien une peau de veau tannée et façonnée; le pellon s'applique sur la cincha; 6º un sobre-pellon, autre peau tannée, plus courte, sans poil, souvent découpée à l'emporte-pièce, ou garnie de broderies en soie, faites à la main, etc.; 7° une sobre-cincha, c'est une sous-ventrière en laine, plus ou moins fine, destinée à soutenir le pellon et sobre-pellon. Pour achever de décrire l'équipement du cheval, je dois parler de la bride : elle est on ne peut plus simple, mais en même tems solide, et de nature à garantir le cavalier contre tout caprice du che-

<sup>1</sup> Prononcez cinn-tcha.

<sup>2</sup> Prononcez pellionn, bref.

val; le mors (freno) est celui usité au Chili, et c'est sans contredit le meilleur que l'on connaisse; jamais le cheval ne peut ni le macher ni le prendre aux dents; parce qu'au lieu de chainettes pour gourmette, il y a un anneau en fer passant dans la partie très-élevée du centre et venant assujétir la mandibule inférieure. Cette partie élevée du mors est placée horizontalement dans la bouche du cheval, tant qu'on ne fait aucun effort sur les rênes, mais du moment que la résistance du cheval force à faire agir le frein, il suffit de tirer fortement sur la bride pour l'arrêter court; car alors, il est torturé à la fois au palais et à la lèvre inférieure par l'effet du mors, lequel se dressant perpendiculairement contre le palais, attire nécessairement l'anneau, qui fait effort sur la mandibule inférieure. Avec ce frein, la têtière (cabecera) n'a besoin d'être ni compliquée, ni très-forte; aussi, le plus communément, ce n'est qu'une légère lanière, attachée aux branches du mors, et passée simplement derrière les oreilles du cheval. Quant aux rênes (riendas) elles sont ordinairement rondes, en cuir tressé artistement par les Indiens, réunies, à la hauteur des épaules du cheval, par un anneau, duquel anneau part une autre rêne très-longue terminée par plusieurs bouts, comme un martinet. Il est évi-

dent que les rênes sont ainsi toujours égales; il suffit de porter la main à droite ou à gauche pour déterminer le mouvement du cheval.-L'extrémité de la bride sert ordinairement de fouet pour frapper le cheval au flanc gauche, et, s'il n'obeit pas, des éperons, dont les molettes ont deux à trois pouces de longueur, se chargent de lui chatouiller les flancs. L'extrémité du pied, ou simplement l'orteil, se place dans un très-petit étrier en bois ou en cuivre, de forme triangulaire. A présent, il s'agit de faire un lit de tout cet attirail indispensable : on étend d'abord par terre la carona (ordinairement, surtout en campagne, il y a une seconde carona en cuir non tanne, destinée à empêcher l'autre d'être tachée par la sueur du cheval); puis le pellon et le sobre-pellon; le recado sert de traversin ou d'oreiller, les gergas servent de draps et l'on se couvre avec son poncho \*. Le poncho est un vêtement non moins indispensable que le reste pour voyager dans ces plaines, car il garantit à la fois de la pluie, de la poussière, de la chaleur et du froid. C'est une pièce de laine ou de coton, ou de laine mélangée de coton, mais plus ordinairement de laine, barriolée de larges raies de diverses couleurs; elle a

<sup>&#</sup>x27; Prononcez pon-tcho.

sept palmes en largeur et douze en longueur avec une ouverture d'un pied, au milieu, pour y passer la tête. Le poncho ressemblant assez à la chasuble d'un prêtre est ordinairement doublé d'une autre étoffe bleu ciel, verte ou écarlate. Il y a aussi beaucoup de ponchos en drap avec un collet montant, mais ce sont les riches qui en usent, la plebe porte des ponchos ordinaires sabriqués dans l'intérieur. Il est encore nécessaire, si l'on tient à être bien vu, à être traité en ami par les Gauches, d'ajouter au poncho, le chiripa, les calzoncillos!, les bottes de potro et les éperons-monstres. Le chiripa est encore une autre pièce d'étoffe de laine rouge, bleue ou verte, jamais d'autre couleur, qui se met autour des reins, tombe au-dessous des genoux comme une tunique et s'assujettit au-dessus des hanches au moyen d'une ceinture de cuir, dans laquelle on passe, derrière le dos, un grand couteau-poignard dans sa gaine. Quelquefois les fiances ou les amouneux (enamonados) sont un chiripa du schall de leur belle; c'est alors qu'on les voit, la guitare à la main, improvisant sur des chants d'église, des versets rimés qu'ils chantent à la porte de leur china, on a celle d'une pulperia. Le calzon-

21

Prononcez calconncillios.

<sup>2</sup> Femme métis au premier ou second degré.

cillo est un large calecon blanc frange ou brodé dans le bas; les bottes de potro sont fabriquées avec la peau, non tannée, de la jambe du cheval, de manière à laisser les orteils libres; la courbure de la jambe forme le talon de la botte, D'autres, principalement dans l'Entre-Rios, se servent de peaux de chat sauvage (botas de gato). Il arrive souvent qu'un Gaucho tue un poulain (potro) uniquement pour se faire des bottes. Il gratte bien le poil avec son couteau, toujours très-affilé, puis il frotte ses bottes avec les mains, tout en trottant, jusqu'à ce qu'elles soient assez souples. Avec cette sorte de chaussure, très-convenable d'ailleurs pour un long exercice à cheval, ces hommes sont incapables de supporter une longue marche à pied, c'est pourquoi, comme je l'ai observé afileurs, ce sont les plus vils fantassins du monde; mais à cheval, cuidado '!.,... La coiffure du Gaucho consiste, dans la Banda-Oriental, en un chapeau rond à larges bords plats; et à Buenos-Ayres en un très-petit chapeau à forme élevée, à bords étroits, placé de côté sur un mouchoir blanc noué en fichu sous le menton; le chapeau, enfonçant à peine sur la tête, est retenu par un ruban noir. Un grand nombre de

<sup>1</sup> Voyez la note L.



many description of the land of the property o

And the highest days are discovered to the first of the second of of the secon

Gauchos, tant de la Banda-Oriental que de Buénos-Ayres, portent un bonnet phrygien, rouge, doublé de vert 'et orné de rubans tricolors à l'extrémité. La jaquette (jaqueta), petite veste courte comme celle d'un marin, est bleue, rouge ou verte, qu'elle soit en drap ou autrement. En 1834, le parti de Rosas à Buénos-Ayres avait adopté ce costume tout-à-fait pittoresque: jaquette verte, gilet rouge; pantalon blanc et chapeau rond avec cocarde bleue et blanche.

Voilà le lecteur au fait du costume d'un Gaucho, ainsi que d'une grande partie de l'enharchement de son cheval. Quand je descendis à Paysandu j'étais dans cet accoutrement: Jaquette marron, gilet blanc, chiripa bleu ciel, calzoncillo blanc, avec franges, au dessous d'un pantalon de drap bleu, et un poncho anglais placé négligemment sur l'épaule ganche, plus le cigarrito de papier à la bouche et le couteau passé dans la ceinture de mon chiripa, derrière le dos, le cha-

Voyez la gravure ci-contre, au moyen de laquelle on jugera mienx de l'équipement de l'homme et du cheval. Le harnais est ici plus compliqué que je ne l'ai dit, parce que ce Gaucho est en travail. J'aurai occasion de décrire le reste.

<sup>2</sup> C'est ce qu'on nommait le parti de la Mazorca, à cause d'un épi de mais qu'ils portaient au bout de leurs lances et dont ils menacaient leurs adversaires avec un geste très-indécent.

peau à medio lao.... J'avais ma foi l'air d'un hounête brigand. On m'avait conseille de descendre ainsi, afin de ne point porter ombrage aux Gauchos, qui eussent pu voir de mauvais œil l'appareil de guerre que nous déployames ensuite à la chasse. Une fois la première impression faite, je repris en partie mon costume de chasseur; seulement, à cheval, le poncho devenait de rigueur. Tous ces changemens de costume et d'habitudes me coûtaient peu, parce que je me conforme volontiers aux usages des autres, quelque ridicules qu'ils me paraissent au premier abord. A cet égard, je mets entièrement de côté les sots préjugés qui portent, assez généralement, mes chers compatriotes à blamer tout ce qui sort de leurs habitudes, sans vouloir même faire la part des circonstances locales forçant à adopter tel ou tel genre de vie. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les usages d'un peuple qu'il faut fronder, ce sont les travers de ceux qui le dirigent mal.

Le 3, nous allames en chasse, dans la partie sud-ouest de la ville, le long d'un ruisseau boisé, sur les bords duquel il y avait plusieurs briqueries, des chacras (fermes cultivées) et un saladero. Le 4, nous nous dirigeames vers le nord; les jours suivans dans la plaine sablonneuse et

boisée s'étendant au pied de la colline, de manière à explorer tous les environs et à découvrir le plus de variétés possible dans les oiseaux, qui nous occupaient plus exclusivement; chemin faisant j'examinais la composition géologique des terrains et j'en prenais échantillon. Les premiers jours nous fûmes peu satisfaits de notre chasse; mais ensuite une crue subite de l'Uruguay, tout-à-fait extraordinaire, vint nous dédommager en forcant les oiseaux d'abandonner les tles submergées pour se réfugier sur la terre ferme. Nous fûmes ainsi tout consolés de ne pouvoir nous rendre à l'estancia d'un compatriote, M. Sacriste, à cause de ce débordement qui inonda toutes les plaines basses. Le huitième jour de chasse nous rentrâmes avec 60 pièces, dont 42 oiseaux-mouches des deux seules espèces qu'on rencontre dans cette localité', le vert-doré, très-commun, l'améthyste-topaze assez rare.

'HISTOIRE NATURELLE. — Avant de faire connaître les animaux que je rencontral (ce qui ne pourra se faire que très-succinctement vu la nature de cet ouvrage), je dois à l'exemple de M. Alcide d'Orbiguy, rendre au célèbre don Felix de Azara (prononcez Açara) l'hommage qui lui est dû, en reconnaissant toute la justesse, l'exactitude et l'importance de ses observations dans ces contrées, qu'il a habitées et parceurues pendant vingt ans.

Azara était un naturaliste à la manière de notre immortel Buffon; il était né sans doute avec la bosso de la mémoire des lieux et de l'arrangement des choses. Je crois qu'avec les ressources littéraires et Les oiseaux-mouches sont appelés par les Espagnols picaflores (becs-fleurs) et quelquefois tente en el ayre. Les Guaranis les appèlent mainumbi. Il y en a de sédentaires jusqu'au 35e dégré de latitude australe, ce qui est contraire à l'opinion de Buffon qui croyait que ces charmans ténuirostres ne vivaient que sous la zone torride, et ne s'en éloignaient qu'avec le soleil! On trouve les deux espèces que je viens de nommer, toute l'année à Paysandu, à Montévidéo, à Buénos-Ayres. Le vert-doré était si commun que nous en tuâmes cent vingt en peu de jours et sans nous éloigner beaucoup des habitations.

scientifiques qu'avait Buffon, Azara eût fait époque en Espagne. Quoiqu'il en soit, à le prendre comme les circonstances l'ont fait, et malgré l'âpreté de son style il est digne d'admiration. Nos célèbres savans substitueront souvent des noms grecs, latins ou hébreux à la simplicité des noms guaranis du voyageur espagnol, ils se disputerout gravement sur la place que doit occuper dans leur méthode, tout artificielle, tel ou tel animal du Paraguay ou de Buénos-Ayres, mais les exactes descriptions, les groupes naturels, les noms analogues aux mœurs, aux inclinations, aux couleurs du mammifére ou de l'oiseau, ne se retrouveront que dans le livre du naturaliste espagnol.

MÉTÉOROLOGIE. — Du 3 au 48 octobre (premier mois de printems), que je restai à Paysandu, la température fut très-variable : le maximum du therm. de Rr fut de 26° et le mininum 42°, à midi et à l'ombre. Les vents varièrent souvent du N. O. au S. E.; de forts orages, des pluies abondantes en furent la conséquence. Dès le 8, l'Uruguay, grossi étonnamment par ses nombreux affluens, monta tout-à-coup de 40 pieds, sortit de son lit, inonda les chétives habitations du port et contraignit les habitans à les évacuer. La crue dura, ainsi que les orages et les fortes pluies, jusqu'au 15; le 16, le vent

L'étonnement des Guaranis et même des Gauchos était grand, en nous voyant tuer à quarante
ou cinquante pas un si petit oiseau qui ne paraissait souvent pas plus gros qu'un bourdon,
dans la corolle infundibuliforme d'un convolvulus! Rien n'était plus divertissant, plus agréable
à voir que ces magnifiques oiseaux-mouches,
aux reflets métalliques, s'arrêtant tout-à-coup au
milieu du vol le plus rapide, comme suspendus
et immobiles devant une fleur, battant des ailes
avec une vitesse inexprimable, plongeant dans
le calice leur petite langue semblable à la trompe
d'un papillon, et tenant leur corps posé ver-

passa au N. E.; le temps était chaud et orageux, mais il cessa de pleuvoir, l'Uruguay baissa; le 18 il avait déjà abandonné la plaine et permis aux habitans de reprendre leur demeure. La hauteur totale de l'Uruguay fut évaluée à environ 22 pieds (8 varas) les ranchos du port, furent complètement submergés, ainsi que des chacras et un saladero appartenant à un français ; une grande quantité de viande salée, de suif, de cuirs, des récoltes de céréales et de légumes, furent totalement perdues. Les courans, très-rapides, charriaient des arbres, des bois équarris, avec des débris de ranchos ; depuis douze ans, on n'avait vu de crue si forte, si subite. Les vents de N. et de N. O., très-chauds, saturant l'atmosphère des exhalaisons marécageuses du Chaco et de l'Entre-Rios, causent ici, comme à Buénos-Ayres, des pesanteurs de tête, des lassitudes, qui n'ont heureusement d'autre inconvénient que d'affaiblir l'énergie physique et de porter au sommeil. Ceux du S. E. sont froids et amènent des pluies; ils augmentent aussi l'intensité des débordemens de la Plata, du Parana et de l'Uruguay.

GÉOLOGIE. — Tout le terrain sur lequel est construite la ville et les environs est une terre végétale, noirâtre, recouvrant, depuis quelques pouces jusqu'à cinq ou six pieds d'épaisseur, un tuf calcaire-

ticalement, comme s'il était suspendu par le bec. Les battemens vifs de leurs ailes et la grande élasticité des pennes, produisaient un bourdonnement sourd qui trahissait seul leur présence, car le plus souvent ils échappaient à nos regards par leur extraordinaire vivacité. Nous nous amusions aussi beaucoup de les voir attaquer avec courage et acharnement les oiseaux cent fois plus gros qu'eux qui approchaient par hasard de leurs nids, c'était surtout à l'ignoble carrancho qu'ils en voulaient le plus.

J'ai admiré chez don Tomas Creig, administrateur de la poste, de fort jolies cristallisations

argilifère rougeatre \*, marneux dans beaucoup d'endroits et gypseux dans d'autres. On n'en peut obtenir de bonne chaux par la calcination, vu que l'argile y domine trop; mais on en obtient immédiatement et sans aucune autre préparation que de la pulvériser et cribler, une espèce de ciment hydraulique, très-dur. J'en ai vu construire des murs autour de l'église d'une manière assez curieuse: ce calcaire argilifère était extrait sur la place même, où il était à découvert. Après avoir été pulvérisé, on le mouille légèrement et on le met dans un caisson formé de quatre planches, solidement liées ensemble par des chevilles en fer, aux extrémités desquelles on enfonce des clefs; on pile fortement, à l'aide de pilons de bois, le tuf ou le ciment qu'ou y a jeté, et lorsqu'il est suffisamment dur, on y ajoute une nouvelle couche, qu'on pile de nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce que le caisson soit plein;

\* N° 1 et 2 des échantillons déposés par moi au Musée de Paris. Jo dois à l'extrême obligeance de M. Cordier de pouvoir donner quelques renseignemens sur la composition géologique des terreins que j'ai pu observer dans la Bauda-Oriental et le Rio-Grande. Ce savant géologue a bien voulu déterminer lui-même les échantillons que j'ai rapportés.

de quartz-hyalin, blanches et violettes, apportées de l'intérieur de la Banda-Oriental. A voir la croûte extérieure de ces petites masses géodiques, on ne supposerait vraiment pas qu'elles puissent renfermer d'aussi jolis cristaux: elle est noirâtre, terne, raboteuse, et ce n'est qu'en brisant ces blocs plus ou moins gros, qu'on parvient à découvrir ce qu'ils contiennent.

Le 20 octobre, nous nous rembarquames de nouveau sur une autre *balandra*, d'une cinquantaine de tonneaux. Nous mimes à la voile à huit heures et demie du matin avec vent du sud et

alors on enlève l'appareil, et le mur fait et solide, se durcit de plus en plus, avec le tems.

A quelques lieues au nord de Sandu, il y a deux fours à chaux, de très-médiocre qualité.

La terre noire, végétale, composant la première couche du terrain, est employée pour la construction des chaumières et des maisons; elle a beaucoup de liant et se durcit promptement. Cette espèce d'argile est très-favorable à la végétation des herbacées ou des arbrisseaux; mais son peu d'épaisseur au-dessus du calcaire fait sans doute que des arbres ne peuvent y prendre racine; car toutes les collines environnantes sont nues et dépourvues même de buissons; on n'en aperçoit que dans les vallons et les endroit où la couche végétale est plus épaisse.

Dans un de ces vallons, au S. E. de la ville, on trouve un banc peu étendu de grès rougeatre, à gros grains, exploité en pierres plus ou moins grosses, pour la construction des ranchos, les fondations des maisons en briques et le pavage des rues. On en trouve encore dans d'autres endroits de cette localité. Il y a plusieurs fours à briques dans les vallons, où l'argile limoneuse est abondante.

beau tems. Uue goëlette brésilienne leva l'ancre peu de tems après nous pour la même destination, celle du *Salto*.

Paysandu, vu du nord-ouest, est moins désagréable que vu du sud-ouest ou de l'ancrage, les maisons paraissant plus rassemblées.

Vers la fin du jour le vent manqua; nous amarrames à des saules, sur la côte d'Entre-Rios, à environ dix lieues de *Sandu*, dans un parage très-sablonneux.

Les bords de l'Uruguay, ainsi que son lit, abondent en galets de quartz et de ses variétés, d'agate, de cornaline, de calcédoine, de sardoine, etc., parmi lesquels on rencontre quelques débris organiques fossilisés, appartenant au règne végétal. Les poudingues y sont rares. On voit sur la rive droite de l'Uruguay, en face de Paysandu, des monticules de sable très-fin et très-blanc, s'étendant assez avant dans les terres. Ces terreins sablonneux produisent diverses espèces de bois grossissant peu généralement, mais qui sont très-compactes et très-durs, très-épineux, tels sont : l'espinillo, l'algarrobo, l'urundey, le Nandubay et plusieurs autres.

Je n'ai trouvé aucun fossile animal dans cette localité, je crois pourtant qu'il doit y en avoir dans les carrières du calcaire en exploitation, parce que tout ce pays, même les plaines basses et alluviennes de Buénos-Ayres, renferment des ossemens d'animaux anti-diluviens, tels que le mastodonte à dents étroites, les tatous gigantesques et les ichtyosaures. Il est nécessaire d'entrer dans quelques explications à l'égard de ces animaux perdus, avec lesquels on est encore si peu familiarisé, que des moines savans de Buénos-Ayres ont cherché à persuader les crédules que les os de certains animaux croissaient dans la terre.

Les mustodontes appartenaient à l'ordre des Puchydermes (animaux

Le 21, le tems était beau, mais calme; nous descendimes à terre pour chasser. Après avoir traversé des bancs de sable, nous arrivâmes à de longues lagunes, ou étangs, dont les bords étaient couverts d'échassiers et de palmipèdes; mais si sauvages que leurs bandes nombreuses s'envolaient hors portée. Il fallut agir de ruse pour en approcher. Tandis que nous avions recours à nos stratagèmes de chasseurs, afin de surprendre les autruches, les hérons et les canards, le patron de la balandre nous fit signal de ralliement. Nous en eûmes un peu de dépit, car l'ar-

à sabots, à la famille des *Proboscidiens* (à trompe et à défense) et formaient un genre particulier, voisin des *Hippopotames* \*.

Les tatous fossiles appartenaient à l'ordre des Edentés (c'est-à-dire sans dents sur le devant des mâchoires) et à la tribu des édentés ordinaires; quelques naturalistes systématiques, les rapportent à ta tribu des Tardigrades (nom exprimant leur excessive lenteur) et les confondent avec les genres perdus des mégathérium et mégalonyx, voisins des fourmiliers et des paresseux. Sans doute M. d'Orbigny tranchera cette question de nomenclature et rapportera le tatou fossile au vrai type de son genre. (Dasypus de L.) Les ichtyosaures de même que les plesiosaures, étaient des reptiles de taille gigantesque, vivant dans la mer, l'ichthyosaure avait une tête de lézard, un museau effilé comme celui du dauphin, des pattes de cétacés au nombre de quatre, et des vertèbres de poisson. Le plésiosaure, avait les mêmes pattes une petite tête de lézard portée sur un long cou, semblable au corps d'un serpent. Ce sont les laborieuses recherches de Georges Cuvier et de ses savans collaborateurs, qui ont rendu à la science ces anciennes espèces, et une infinité d'autres appartenant aux divers ordres

<sup>\*</sup> Voyez Cuvier : ossamens fossiles ; les Lettres sur les révolutions du Globe et tous les livres élémentaires d'histoire :.aturelle.

deur nous avait emportés bien avant dans les terres, et nous avions l'espoir de rencontrer quelques bonnes espèces d'oiseaux; nous dûmes nous contenter des canards et des pigeons, (palomas), que nous avions tués, faute de mieux.

Le vent était toujours sud, mais faible; nous voguames d'abord très-lentement et si près des arbres que les branches embarrassaient les manœuvres. Plus tard le vent s'éleva; nous gagnames promptement l'ancien village de San-Jose, ruiné par les Portugais, pendant l'occupation de la

du règne animal, qui semblaient perdues pour elle, et dont les onsemens sont ensevelis entiers, ou dispersés dans les couches de diverses formations. En recueillant ces débris et cherchant à les rapprocher dans leur ordre primitif, Cuvier est parvenu à recomposer les êtres auxquels ils ont appartenu, et à les ressusciter en quelque sorte, puisqu'il a retrouvé leurs formes, leurs proportions, leurs mœurs et toutes leurs habitudes.

Ou rencontre dans différens endroits de la province de Buénos-Ayres, notamment dans les envirous de Lujan, et de San-Nicolas-de-los-Arroyos, sur la rive droite du l'arana, beaucoup d'ossemens de mastodonts à dents étroites. J'ai vu chez un négociant à Bnénos-Ayres un squelette à peu près complet de cet ancien pachyderme. Il lui avait été apporté de l'intérieur de la province par un Gaucho, qui le vendit la valeur de 20 ou 25 fr. Ce négociant en a refusé, disait-il, 1200 fr. On sait que les ossemens du mastodonte à dents étroites, improprement appelé mammouth, sont bien plus rares que ceux du grand mastodonte? Le premier os de cette espèce (un tibia), fut rapporté par M. de Humboldt, qui l'avait trouvé dans le camp des géants près Santa-Fé de Bagota.

Les ossemens de tatou-géant se trouvent en grande abondance sur les bords et dans le voisinage du Rio-Négro (Banda-Oriental); il y en Banda-Oriental, Puis la Calera de Barquin, sur la côte d'Entre-Rios, presque en face de San-José.

Toute la côte de la *Calera* (four à chaux), pendant deux mille environ, forme falaise escarpée, laissant voir une roche de calcaire grossier, un peugypseux, entremêlé d'argile blanche et de sable.

Le paysage de la Calera est assez riant; on en ferait une jolie petite ville dont la position serait très-convenable au commerce. Située à l'extrémité d'un coude que forme l'Uruguay, à envi-

a aussi dans les falaises argito-calcaires de San-Nicolas-de los-Auroyos.

M. D'Orbigny en a trouvé, et il pense que cet animal était de la grosseur d'un bœuf; c'est-à-dire, au moins vingt fois plus volumineux que le taton-gérant du Paragnay, encore existant.

Les ossemens de l'ichthyosaure se rencontrent sur les bords du Rio Arapey (Banda Oriental), l'un des affluens de l'Uruguay. Le teniente Gomez, brésilien, que j'ai en occasion de voir chez M. Bompland, trouva un jour, près de cette rivière, le squelette complet d'un animal inconnu, qui lui parat fort étrange; il en donna avis à Rio Janeiro, et l'empereur don Pedro 4<sup>ex</sup> chargea de suite le docteur Frederick Sillow (on Selo) naturaliste prussien, de recueillir les ossemens de cet animal. Ce naturaliste, mort bien mathoureusement, comme je l'ai-dit dans mon introduction, lui donna le nom d'ichthyosuurus-Platensis. Ce reptite monstrueux est le type de l'ordre des Ichthyosuurions de la classe de equamifère de Blaiswille.

BOTANIQUE. — Les pluies presque continuelles survenues pendant mon séjour à Psysandu ne m'ont pas permis d'herboriser; c'est pourquoi je ne suis pas à même de fournir des renseignemens détaillés sur la flore de cette localité. Je ne puis présenter que quelques observations générales, résultant de l'inspection rapide que le tems m'a permis de faire. ron dix-huitlieues du Salto et douze de Paysandu, elle aurait encore l'avantage d'être à proximité des forêts de palmiers yataïs et Carondaïs qui couronnent la Calera de deux côtés, avec d'autres arbres très-propres à la construction des maisons. (L'yataïs est une espèce de palmier qui s'élève peu; le tronc en est gros et couvert des anciennes traces des attaches des feuilles. Le cœur ou le chou en est excellent.—Le carondaïs est un autre palmier dont on emploie le tronc, creusé, en guise de tuile.) Assise sur un petit plateau élevé, au bord même de la rivière, au fond d'une anse, on jouirait à la Calera d'un air pur, d'une jolie vue, et les navires pourraient y venir à quai. Un ruisseau boisé, prenant sa source dans la fo-

J'ai été surpris de voir ici, comme à Montévidéo et à Buénos-Ayres, la végétation indigène envahie, sur une surface considérable, par une plante exotique dont la propagation va toujours croissant; je veux parler de cette espèce de cardon d'Espague (cinara cardunculus) qui infeste à présent ces campagnes au point de couvrir des centaines de lieues de superficie. Cependant les habitans ne s'en plaignent pas trop, parce qu'ils sont très-friands des côtes tendres des jeunes pousses, et que, de plus, les tiges séchées sur pied sont employées, par eux en guise de bois, dont la pénurie se fait sentir partout où il n'y a pas de rivières. Toutes les collines de Paysandu, principalement vers le sud, ne produisent pas d'autre plante que ces cardons. Dans les plaines, ils sont encore accompagnés de deux espèces de chardons indigènes, aussi très-répandues, l'une est connuc par les Espagnols sous le nom d'abrojo (formé par attraction de ces deux mots abra-ojo, ouvre l'œil); l'autre, dont j'ai oublié le nom, est rampante et très-piquante. Pour

rêt de palmiers, contribuerait encore à la beauté du site et serait très-utile à l'établissement de quelques usines, telles que fonderies de suif, saladeros, tanneries, etc.

Il y a un fait curieux et remarquable dans la végétation de cet endroit: c'est que, jusqu'à deux ou trois lieues au-dessus et au-dessous de la Calera, les palmiers abondent, tandis que sur la côte orientale on n'en découvre pas un seul; cette remarque peut s'étendre à tout le cours de l'Uruguay; depuis son embouchure jusqu'aux

se former une idée de la végétation primitive de ces lieux, il faut fréquenter la plaine sablonneuse, un peu aride, du bord de l'Uruguay où l'on remarque avec plaisir, au milieu des buissons épineux, des arbrisseaux et des cactus, une assez grande variété de charmantes fleurs dignes d'être cultivées. « Dans l'hémisphère austral, dit un célèbre géographe, une végétation analogue à celle de l'Europe commence à des latitudes plus rapprochées de l'équateur. » Ainsi les environs de Montévidéo, de Buénos-Ayres et de Paysandu sont converts de plantes qui appartiennent, à peu d'exceptions près, aux genres composant la flore française. La base de la végétation de ces plaines est formée de graminées, de verbenacées, de composées ou synanthérées, de légumineuses, de solannées, d'ophrydées, et de quelques bermudiennes ou sisyrinchyum, à fleurs de couleurs variées, les unes d'un beau violet, les autres d'un beau jaune. On remarque encore quelques bromeliacées et malvacées; une espèce commune de cette dernière famille est très-répandue près des habitations, où elle accompagne toujours le tartago ou palma christi (jatropha curcas de Lin.) de deux espèces, trés-propagées dans les jardins.

La plaine basse est couverte d'un cactus globuleux de très-petite espèce. Les lieux bas et marécageux donnent naissance à de hautes graminées, d'espèces variées, à des joncs, des pailles coupantes, etc., Missions, on observe frequemment le même contraste. Ces arbres, entremêlés avec d'autres, produisent un joli coup-d'œil, mais isolés, comme ils le sont au nord-est de la Calera, dans toute la longueur du détour de l'Uruguay, et disséminés dans un terrain sablonneux, très-élevé, ils donnent au pays un aspect sauvage; il semble qu'on soit transporté dans les plaines arides de l'Afrique. Tout le cotean sablonneux sur lequel croissent les palmiers, à l'exclusion d'autres arbres, est rempli de sources d'eau minérale ferrugineuse.

aumquels les Espagnols du pays donnent le nom de pajonales. Les plaines élevées même, surtout dans les lieux déserts, peu fréquentées par les bestiaux, sont couvertes de ces pajonales qui représentent assez bien nos champs de céréales, à l'époque de la moisson. Mais dans les lieux pouplés de bestiaux, en a grand soin de mettre le feu aux champs à l'époque où l'herbe desséchée n'offre plus qu'une aride pâture, afin de donner naissance à un gazon tendre et nourissant. Cette opération doit nécessairement détruire une grande quantité de plantes délicates

Depuis la rivière de la Plata jusqu'aux Missions, on ne trouve de bois que sur le bord des rivières et des ruisseaux; mais ces bois se détruisent à mesure que le pays se peuple. On les remplace, dans queques localités, par des pêchers croissant très-facilement et donnant un fruit délicieux, appelé durasno (c'est la duracine.)

Les cryptogames sont assez rares dans les environs de Payandu, vu l'absence de grands bois et de rochers. On retrouve ici, comme à Montévidéo, une espèce de fougère, très-voisine de l'assessable regalis, de France, et un lycopodium inundatum. J'ai remarqué que les cactus du genre nopale paraissaient souffrir beaucoup d'un petit lichen qui les envahit entièrement.

Le coude formé ici pay l'Uruguay est assez difficile à remonter, quand le vent n'est pas favorable; aussi, nous ayant abandonné ou plutôt les falaises argilo-calcaires de la Banda-Oriental l'ayant intercepté complètement, il fallut prendre le parti de haller le navire au moyen d'une corde amarrée aux arbres; mais même avec cette ressource, les marins ne purent dompter la force du courant. Le patron prit le parti de faire une

ZOOLOGIE.— Mammalogie et Ornithologie. En fait de mammifères en ne rencontre communément à Paysandu que des carpinches (grands cabiais); des venados (cerfs, l'espèce appelée guasuti par les Guaranis et Azara); des comadrejas (Didelphes); des apereas (le Cui, cavia cobaia); des zorrillos (Yaguaré, d'Az. mouslette-viverra méphitis, Gmel.); des armadillos et mulitas (Tatous-dasypus, Lin.)— Le Jaguar, el tigreméphitis u'y apparaît qu'accidentellement, quand les sles sont submergées.— La viscacha (cullomys-viscacia, J. Geoss. St-Hil.), si commune aux environs de Buénos-Ayres, ne se trouve pas sur la rive gauche de l'Uruguay, mais on la rencontre assez fréquemment dans l'Entre-Rios, sur la rive droite.

Il n'y a pas ici une grande variété d'oiseaux : je n'en ai rencontré qu'une quarantaine d'espèces, à répartir dans les six ordres ; je crois cependant qu'on pourrait en réunir beaucoup plus si l'on y séjournait long-tems; l'ordre des passereaux m'en a fourni vingt-quatre.

Oiseaux rapaces. — Les vantours urubu (cathartes urubu. Vieillot, d'Orb.) n'y étaient pas communs; je n'y ai pas vu l'aura. — Les trois espèces de caracaras de Azara (le carancho, le chimango et le chimashima) y sont communs, ainsi que la chevêche-lapin (urucurea d'Az.)

Passereaux ou Sylvains.— J'ai tué dans cette localité, et pas ailleurs, un tangara à bec dentelé, qu'on m'a dit être le phitotome rapporté dernièrement du Chili. — Le cardinal huppe rouge de Az. ( oxía cucul-

Digitized by Google

nouvelle station sur la rive droite, en attendant une brise.

Le 22, le vent était contraire; le tems était beau, mais extrêmement chaud et un peu orageux. Nous descendimes à terre, au nombre de cinq individus, avec toutes nos armes, parce que nous avions à redouter non-seulement la rencontre des jaguars, mais encore, celle d'un parti de Gauchos vagabonds, comme il y en avait souvent à cette époque; heureusement cette précaution devint inutile.

lata, Lath.) est commun, ainsi que l'onglet de Busson (lindo d'Az.)—
Le gobe-mouche rubin (churrinché Az.) — Le tyran à queue sourchee (suiriri, petits-ciseaux de Az.) sont assez communs ainsi qu'un gobe-mouche blanc et noir, appelé viuda (veuve), que je crois être l'irupere de Az.; le bientevee, le fournier, le traquet à lunettes. — On y trouve encore le troupiade dragon de Az., celui à tête jaune; le cassique à gorge-rouge (étourneau des terres Magellaniques, Buss.); un engoulevent à ventre blanc; un gros-bec à collier noir; trois espèces de becfins; un roitelet; l'oiseau-mouche vert-doré et l'améthyste émeraude; ce dernier n'est pas commun.

Grimpeurs. — Il y avait des handes du maracana patagon de Az. beaucoup de perruches (cot orras) à lonque-queue. — Le pic aux ailes dorées; celui à tête pourprée (Picus Linéatus de Lin.); un picoïde huppé couleur de tabas d'Espagne, n'existant pas encore au musée de Paris. Enfin le couceu piririgus de Az. ( Guira cantara. )

Gallinacés. — Deux espèces de ramiers; deux espèces de pigeons; deux espèces de tourterelles, très-communs, répandus par bandes dans les champs. — La petite perdrix (l'ynambui de Az., tinamus maculosus. Temm.), la grande perdrix, ou grand tinamous (Inambu guasu d'Az., tinamus rufercens Temm.), en grande quantité.

La rive est bordée d'arbres verts et touffus. d'espèces variées produisant un bel effet; presque toujours baignés par la rivière, ils croissent rapidement et avec seu; mais ce qu'il y a de singulier, c'est que, passé cette ceinture verte, épaisse et branchue, on ne voit plus dans l'interieur du pays, plat et sablonneux, que des palmiers isolés ou réunis par groupes de trois ou quatre, semblables à des débris de péristyle dont il ne resterait plus que les colonnes. La végétation est singulière dans cette contrée. Nous vîmes peu d'oiseaux; aucun mammifère, excepté un faon du cervus campestris, que le hasard fit tuer à l'un de mes compagnons de voyage. Cependant nous remarquames des traces de jaguar, de carpinchos (cabiaïs) et d'autruche. Quelques oiseaux de rapine, des cathartes urubu et aura, des caracaras, des buses rousses et des milans à calotte noire planaient silencieusement au-dessus

Echassiers et palmipèdes. — Les bords de l'Uruguay de même que ceux de la Plata et du Parana, abondent en oiseaux de ces deux ordres. La famille nombreuse des longirostres, qui comprend en partie cette variété d'oiseaux de rivage, connus à Buénos-Ayres sous le nom de cherlites, remêrme plus d'un genre indéterminé capable d'embarrasser nes nomenclateurs. En fait d'échassiers, je n'ai tué ici que le vanneau armé (terutero de Az.) différent de celui de Cayenne; des petits plu viers à cellier noir; le jacuna commun et l'hirondelle de mer sterna minuta de Lin. — C'est à Buénos-Ayres que j'ai tué le rhynchea hiloria et le tinochorus, genres nouveaux.

d'un vaste champ brûlé la veille, et encore fumant; quelques perruches et perroquets passaient en criant au-dessus de nos têtes, et des pics aux ailes dorées 'guettaient, sur le tronc échaussé des palmiers, la sortie des insectes que l'incendie avait fait se résugier dans ce seul asile qui leur sût offert. Nous tuâmes de tous ces oiseaux, ainsi qu'une variété du troupiale dragon, que je crois être le guirahuro de Azara, et, au bord de la rivière, une jolie pie bleu-turquin à ventre jaunâtre et à sourcils bleu ciel '.

Le 23, le tems était redevenu beau, une petite brise de sud, irrégulière, nous poussa tout le jour. Nous passames devant l'Hervidero, estancia et four à chaux, à huit lieues du Salto, vers le sud, dans un endroit où le lit de la rivière fort encaissé, d'un courant rapide, n'a pas plus de soixante à soixante-dix toises de largeur. Il paraît que la chaux, faite sur les lieux, est d'assez bonne qualité.

A un mille plus loin nous passames devant le confluent du Dayman, rivière de quatrième

2 Acaché de Azara.

<sup>1</sup> Charpentiers des champs, d'Az. Picus auratus, Lin. The-gold-winged-pecker, catesby.

ordre descendant de l'est, dans le lit de laquelle on trouve de magnifiques cristallisations de quartz-hyalin, diversement colorées.

A la fin du jour, le vent ayant manqué de nouveau, nous aidames courageusement les mariniers à haller le navire d'arbre en arbre jusqu'au Saladero del Corralito.

Le 24, au lever du soleil, nous descendîmes tous à terre. Après avoir exploré les environs du Saladero, nous allâmes rendre visite au propriétaire don Léandro \*\*\*, espagnol européen, parlant assez bien le français; il nous donna l'hospitalité avec une politesse toute gracieuse, la plus digne des belles manières d'un Caballero.

Après le déjeûner, au lieu de nous rembarquer, nous primes la résolution de nous diriger sur le Salto, à travers la campagne, conservant l'espoir de trouver en route quelque chose d'intéressant; nous fimes ainsi plus de quatre lieues en chassant, mais inutilement; nous ne vimes que fort peu d'oiseaux, et toutes espèces communes à Buénos-Ayres, telles que pics à ailes dorées, tyrans, troupiales, caracaras, teruteros, etc. Nous tuâmes pourtant deux belles espèces d'engoule-

vens et un fort joli gros-bec rouge et gris. Nous vimes aussi beaucoup de couleuvres et cet énorme lézard appelé teyu par les Guaranis.

Comme l'Uruguay avait recommencé à croître, nous nous fatiguames beaucoup à faire des détours, nécessités par le gonflement des nombreux ruisseaux et des banados ou terrains inondés. Tout ce pays, comme la Banda-Oriental entière n'offre à la perspective, que campos québrados, c'est-à-dire, des terrains fréquemment entre-coupés de petits vallons, de monticules et de collines peu élevées, sans direction déterminée; on ne voit guère d'arbres que le long des rivières et des ruisseaux; mais comme ceux-ci abondent partout, il en résulte une fertilité très-grande et tous les avantages désirables pour l'éducation des bestiaux.

Quelques maisons blanches, dont les fenêtres réverbéraient la lumière rougeatre du soleil couchant, nous annoncèrent le Salto; cette vue nous attrista, au lieu de nous réjouir; nous nous étions figuré, je ne saurais trop dire pourquoi, que plus nous avancions, plus les sites et les paysages

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lagarta en portugais (Lecerta teguissin Lin.)

devaient être charmans.— N'est-ce pas ainsi que nous cheminons dans le sentier aride et tortueux de la vie?...— Désenchantemens sur désenchantemens, mystifications sur mystifications, jusqu'au moment où la tombe s'ouvrant, centuplera peut-être la somme des mystifications et des désenchantemens!

Le Salto est un village qui n'a pas la moitié de l'importance de Paysandu. Il est situé sur une hauteur isolée, formant une presqu'île à l'époque des débordemens de l'Uruguay. Le terrain est aride, couvert de cailloux roulés, ou de galet, avec d'innombrables fragmens de roches tendres : on dirait un monceau de ruines, tant ce sol est bouleverse, couvert de pierres de toutes grosseurs. Les autres collines environnantes ont exactement le même aspect : presque toutes ces pierres ou fragmens de roche, ne sont qu'une agglomération de sable, de graviers et de galets unis grossièrement, sans tenacité, par un ciment calcaire-argilifère. L'argile jaune est la substance qui, avec un peu de calcaire marneux, paraît former la base de ces collines. Il y a aussi des bancs d'un grès arenacé fort grossier.

Latitude 51. 28' rive ganche de l'Uruguay.

Je remarquai en venant du Saladero del corralito, à environ deux lieues du Salto, sur le bord de l'Uruguay, des grès ferrugineux géodiques, formant des blocs isolés plus ou moins volumineux; les cavités en étaient remplies par du sable très-chargé d'oxide de fer.

Il n'y avait pas plus de cinq maisons d'azotea (en terrasse) au Salto, lors de notre arrivée; les autres habitations étaient des ranchos, (chaumières) bien bâtis, blanchis, pour la plupart, extérieurement; l'église était aussi un rancho, comme à Sandu; seulement on avait élevé à côté de l'entrée un simulacre de clocher, en forme de portail, où étaient suspendues deux cloches de moyenne grosseur. Les rues sont comme dans toute la Banda-Oriental, bien alignées, garnies de trottoirs, correspondant aux quatre points cardinaux. Quoique les cuadras soient loin d'être remplies de maisons, cette régularité de plan, donne néanmoins à ce village l'apparence d'une petite ville. Il n'y avait pas encore de réverbères, ou fanaux dans les rues, mais on devait en placer prochainement.

De chaque côté du village, au nord et au sud, il y a un ruisseau boisé; coulant dans un vallon profond, jusqu'à l'Uruguay. Pendant les crues de la rivière, le côté sud s'inonde facilement, et il y a alors assez d'eau pour permettre aux goëlettes et aux balandres de s'approcher à quai; mais quand les eaux sont basses, que l'Uruguay a repris son lit, ce qui a lieu les deux tiers de l'année, les navires venant d'en-bas, sont obligés de rester au Saladero del corralito, pour y opérer leur chargement et déchargement, opérations très-coûteuses pour le commerce.

Le Salto, c'est-à-dire la cataracte, n'est pas en face du village; il en est éloigné d'environ deux lieues au nord: c'est ce qu'on nomme le Salto chico. Il en existe un autre plus grand, à trois lieues de celui-ci, également au nord, appelé Salto grande. C'est le premier qui a donné son nom au village (villa). Ces deux saltos, qu'on ne reconnaît qu'à la rapidité du courant, lorsque la rivière est très-haute, sont à découvert les trois quarts de l'année et rendent toute navigation impossible dans ces parages '. Les bateaux venant d'en-haut restent à huit lieues du village, dans une petite anse appelée el puerto (le port), en face d'un groupe d'îles désignées sous le nom

<sup>&#</sup>x27; Au salto, l'Uruguay est deux fois large comme la Seine à Paris, c'est-à-dire de 120 à 130 toises.

de islas del herrero. Le trajet del puerto au village se fait par terre, à cheval ou en charrette; mais, dans ce cas, on a quinze lieues à parcourir au lieu de huit, à cause d'un détour qu'il faut faire pour éviter des banados ou marécages. Une fois passés ces deux saltos, formés de roches à fleur d'eau, l'Uruguay, bien que très-rapide en beaucoup d'endroits, est navigable pour de grandes pirogues et des bateaux plats jusqu'à la hauteur du Paraguay, c'est-à-dire à plus de deux cent cinquante lieues de sa jonction avec le Parana. Une nation industrieuse comme celle des Nord-Américains, par exemple, aurait déjà aplani les légères difficultés qui entravent la navigation de l'Uruguay, et sillonné cette belle rivière de plusieurs bateaux à vapeur pour faciliter l'accroissement de la population et le débouché des produits de l'industrie agricole : loin de là, on perd son tems en vaines querelles, en disputes sanglantes, et l'apathie des habitans est poussée à tel point qu'ils ne comprennent même pas comment on pourrait vivifier ces lieux, qui

Iles du forgeron ou serrurier, à cause d'un oiseau de l'ordre des passereaux, genre cotinga, sous-genre procaia, conna au Brésil sous le nom de ferrador et d'araponga (casmarynchos nudicolis). Sa voix éclatante imite tour-à-tour le bruit de la lime et celui du marteau sur une enclume.

ne leur paraissent destinés qu'à nourrir des chevaux et des vaches. Cet endroit est réellement susceptible de prendre de l'accroissement, quand le commerce avec le Paraguay deviendra libre et que les Missions seront peuplées; car la voie de l'Uruguay est toujours préférable, pour le transport des marchandises, à celle de l'intérieur.

Les autorités du Salto sont: un commandant militaire, en même tems chef de police, un commandant de port, un juge-de-paix, un alcade et un receveur de la douane. Il y a une école primaire-élémentaire, pour l'enseignement mutuel, aux frais du gouvernement.

Comme il n'y avait pas plus d'auberge au Salto qu'il n'y en a dans les autres peuplades de l'Uruguay ou de l'intérieur, nous eussions été assez embarrassés si M. Antoine Thedy, suisse-français, n'avait eu l'extrême bonté de nous accueillir et de nous héberger pendant trois jours que nous y restâmes, en attendant un vent propice pour remonter la rivière jusqu'aux Missions. M. Thedy exerca envers nous les lois de l'hospitalité d'une manière trop généreuse vraiment; car nous étions cinq individus, affamés par les privations du voyage, et nous faisions un tel honneur à sa cui-

sine que j'en restais confus; il ne voulut pourtant accepter aucune espèce de compensation. Au reste, ce désintéressement, qui devait nécessairement nous étonner, était si familier, si naturel à M. Thedy, il y mettait tant de bonne grace, qu'il méritait bien ce titre flatteur de père des Français que nos pauvres compatriotes expatriés se plaisaient à lui donner, non-seulement au Salto, mais encore à une grande distance à la ronde.

Le jour même où nous arrivâmes, nous eûmes le hasard de rencontrer chez M. Thedy un vieux marin d'Honfleur, nommé Victor, prêt à partir pour l'ancienne Mission de San-Borjà. Il me sembla que nous ne pouvions trouver une occasion plus favorable; nous nous hâtâmes d'arrêter passage, dans la crainte de faire un trop long séjour au Salto. Le bateau de ce marin (jaugeant au plus deux tonneaux) était plat, non ponté, assez mal installé d'ailleurs et fort incommode à tous égards, puisque nos bagages le remplissaient et qu'il n'y avait d'abri, en cas de pluie, que pour nos provisions! Belle perspective pour un voyage de cinq semaines dans la saison des pluies? Il est vrai que notre compatriote, vieux loup de mer dégénéré, se faisait fort de franchir les quatre-vingt et tant de lieues qu'il y a du Salto à San-Borja en quinze jours, et en cas de pluie, il promettait de dresser une tente avec des cuirs; mais on verra plus loin comment il tint sa parole.

En attendant le bon vent, nous nous mimes à chasser pour tuer le tems, uniquement; car des naturalistes n'ont pas grand chose à recueillir au Salto, si ce n'est des cailloux roulés, des bois fossiles et des cristallisations de quartz-améthyste, en prismes implantés, qu'on apporte en grande abondance de l'intérieur, pour faire des cadeaux. Les tourterelles et les ramiers étaient si nombreux, qu'en moins de deux heures nous en eûmes notre charge. Quant aux autres oiseaux, ils furent, fort heureusement pour eux, jugés indignes de la mitraille que nous prodiguâmes à leurs co-volatiles les gallinarès. Nous nous amusames beaucoup à regarder un cariama ' privé, dans la cour de M. Thedy. - C'était un oiseau paisible, assez craintif, mais très-curieux et tout aussi

I Cariama est le nom brésilien et saria celui des Guaranis et de Azara. Cet oiseau, classé dans l'ordre des échassiers, famille des pressirostres, est le type du genre cariama (microdactylus cristatus). Il me semble que cet oiseau, le nandu, le chuja et plusieurs autres, seraient plus convenablement classés parmi les gallinacés, dont ils ont le bec et les habitudes?..

vorace que le nandu. Il visitait tous les appartemens et sortait quelquesois dans la rue. Sa hauteur était de deux pieds et demi; son bec celui des gallinaces; son cou et son port ceux du nandu; sa paupière nue, et l'œil très-grand; ses plumes cotonneuses; sa couleur mélangée de blanc, de noir et de gris. Cet oiseau a été très-bien décrit par Feliz de Azara. M. Thedy élevait encore d'autres animaux fort curieux, et il avait une petite collection de minéraux où l'on remarquait de magnifiques cristaux d'améthyste, de sausse topaze et de cristal blanc, avec des galets de l'Uruguay, arrondis de telle sorte qu'ils ressemblaient à des fruits.

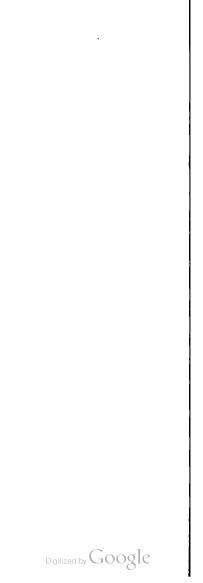

## CHAPITRE XV.

Départ du Salto. — Suite de l'exploration. — El Puerto. — Belen.

- Santa-Rosa ou Bella-Union. Frontière brésilienne. -
- Raquy. Port de San-Borja.

Le dimanche 27 octobre, à quatre heures de l'après-midi, notre loup de mer d'Honfleur jugea à propos de nous faire embarquer. A peine avions-nous fait une demi-lieue qu'un orage violent

23

éclata et qu'une bourrasque-pampero nous fit tournoyer à-peu-près comme une toupie. Le patron ne voulait pas, pour tous les diables, retourner au Salto, par cette raison « qu'il n'avait jamais reldché en mer. » Pourtant une forte raffale ayant déchiré la seule voile en coton que nous eussions dans notre galère, l'obligea, bien malgré lui, à nous faire aborder dans un îlot formé par le débordement de l'Uruguay. On ne se figure pas ce que nous eûmes à souffrir dans ce malheureux îlot, où il n'y avait pas un seul morceau de bois sec. La pluie commença juste au moment où nous abordâmes et ne cessa que le lendemain vers midi; on sait dejà qu'il n'y avait pas d'abri à bord, ni même possibilité d'y coucher; nous avions compté sur les cuirs que le patron devait embarquer pour nous faire un toit, au besoin, mais il en avait pris tout juste assez pour préserver nos provisions de bouche et nos bagages! Ainsi, nous dûmes nous résigner, non-seulement à nous passer de souper, mais encore à nous coucher sous la voûte, un tant soit peu humide, du firmament. Le lendemain nous avions l'air de gens sortis du naufrage; nous grelottions à claque-dents et nous étions affamés. Dès que la tempête fut calmée, le patron nous fit sortir de là et nous conduisit à proximité d'un saladero. Nous sautâmes bien vite

à terre, courant nu-jambes, à travers les marécages et les pajonales vers un rancho, où nous demandames l'hospitalité; on nous accueillit bien. Nos hôtes étaient de pauvres canariens venus depuis long-tems déjà, comme beaucoup d'autres, pour peupler ces déserts et remplacer les naturels. Leur habitation, comme toutes celles des Gauchos était une hutte de terre, entremêlée de roseaux, couverte en paille coupante, construite enfin avec toute la simplicité de l'architecture de l'âge d'or. Elle était composée de deux-pièces, la chambre à coucher et l'appartement de réception servant en même tems de cuisine. Un lit, formé de quatre piquets plantés en terre, supportant une claie de roseaux, ou des courroies de cuir entrelacées, sur lequel se place en guise de matelas, une magnifique peau de bœuf non tannée; quelques autres cuirs étendus à terre pour coucher les enfans; des bolas, des lazos. (armes indispensables du Gaucho), des harnais de chevaux suspendus aux parois du rancho, formaient l'unique ameublement de la chambre. Une autre claie de roseaux, supportée par six piquets et servant à ces dames de canapé ou de sofa, deux têtes de bœuf, en guise de fauteuil, un petit baril d'eau, une marmite en fonte, deux ou trois calebasses servant de vases, une jatte en

bois, et une broche en fer piquée verticalement devant le foyer, placé au milieu même de la cuisine, composaient rigoureusement l'inventaire de l'appartement de réception. Je dois ajouter que, chez les Gauchos plus riches, il y a souvent, à côté du principal corps d'habitation, à la distance de huit ou dix pieds, une seconde hutte, analogue à la première, servant de cuisine, de garde-manger et de basse-cour. Il n'y a jamais de cheminée; le foyer se trouve au milieu, et la fumée s'échappe par où elle peut. Les ordures des animaux domestiques, les exhalaisons des viandes accrochées, ou des cuirs étendus, y entretiennent une puanteur insupportable, et des myriades d'insectes bourdonnent sans cesse, tandis que des volées de troupiales, de caracaras ou de vautours-urubu se disputent les débris des ruminans ou des solipèdes dont les ossemens sont entassés comme dans des catacombes, ou épars de côté et d'autre à la surface du sol, comme sur un champ de bataille.

Tandis que nous séchions nos vêtemens devant le foyer enfumé, les braves gens se plaignaient de la misère du tems et des querelles interminables des partis dans ces malheureuses provinces '. Ils

i lls faisaient allusion aux projets ambitieux de Lavalleja dans la Banda-Oriental, et à ceux de Manuel Rosas à Buénos-Ayres.

nous présentèrent, dans une corne, du lait sortant de la vache: nous acceptames avec empressement et leur offrimes, en retour, un peu de cana ' qui nous restait. Ils allaient nous préparer un asado (rôti) de viande fraîche, quand le patron nous envoya intimer l'ordre du ralliement.

Ce jour-là le Salto-Chico fut passé sans trop de peine, grâce aux saules (sarandis) bordant la rive. Vers le soir, on s'arrêta sur la côte d'Entre-Rios pour faire à souper et passer la nuit. Cette fois, nous bivouaquames facilement et gaîment, car le bois sec étant très-abondant, nous fimes un immense feu de joie, autant pour achever de nous sécher, que pour nous garantir pendant la nuit de toute visite importune de l'honnête jaguar ou de tout autre aimable voisin. Après nous être repus de l'asao, après avoir savouré le queso de Goya<sup>2</sup>, la farina de madioca<sup>3</sup>, et avoir donné du ton à notre estomac en avalant un traguito de la brûlante cana, nous installames confortablement nos recados dans le foin, au pied

i Prononcez Cagna, mouillé; espèce de rack ou de tafia, connue au Brésil sous le nom de cachaça, c'est de l'eau-de-vie de sucre.

<sup>2</sup> Fromage rond, très-sec et très-salé, fabriqué principalement à Goya, peuplade de la province de Corrientes.

<sup>5</sup> Farine de manioc (prononcez farigna, mouille); en portugais, on écrit farinha et l'on prononce comme en espagnol.

d'un palmier carondaï, et, nous trouvant tout àfait snug, nous réparames par un sommeil paisible les fatigues et le malaise de la nuit précédente. N'est-ce pas ainsi que le pauvre doit envisager la vie?...

Le lendemain, 29, bon vent et beau tems. En un instant, tout le monde fut sur pied, les recados pliés, les armes nettoyées ', et tout à bord. Nous primes le maté, avant l'aurore; ce cordial devait nous soutenir jusqu'à midi, heure du dîner. La sobriété est une vertu passée, forcément, dans les moeurs des Espagnols américains; ils ne font jamais que deux repas par jour; mais ils prennent le maté à chaque instant. Nous fimes bonne route jusqu'au Salto-Grande. Là, il fallut nous arrêter pour attendre un vent favorable, parce que l'eau coulait avec trop de rapidité pour espérer de dompter le courant; nous étions d'ailleurs sur la rive droite, et de ce côti il n'y a point d'arbres aux branches desquels on

1 C'est un soin qu'il faut prendre chaque jour, surtout avec les armes d piston, sous peine d'être exposé aux plus grands dangers. Les Gauchos, qui sont très-p. u soigneux éprouvent souvent la mystification de voir rater leurs pistolets; aussi commencent-ils à n'avoir plus la moindre coufiance dans les armes d piston. Il faudrait avoir soin de n'envoyer aussi que des cheminées bien évidées.

puisse s'accrocher, pour franchir ce mauvais passage. Nous campames pendant trois jours, et nous nous occupames à chasser, à pêcher, à explorer la campagne.

Nous étions au milieu d'un bosquet surmonté de quelques grands arbres, sur une plage de sable et de galet; nous avions pour limite, au nord un rocher de grès\_tendre, très-schisteux, assez élevé pour formes promontoire; à l'ouest des collines (campos quebrados) couvertes de galets semblables à ceux du village del Salto; à l'est l'Uruguay, emportant avec la rapidité du vent des nuées de cormorans ', et au sud, une petite rivière dans laquelle nous pêchames des tortues dont nous fimes d'excellent bouillon. Nos mariniers étaient deux Indiens guaranis, habiles à pêcher; ils prirent souvent un poisson trèsabondant partout, appelé dorado ' (doré) à cause de ses couleurs; il y en avait de fort gros, de deux à trois pieds de long, pesant près de vingt livres, et une grande quantité de petites espèces attirant continuellement les insatiables cormorans.

<sup>1</sup> Les suranayullons de Azara; les riguas des Guaranis; c'est jecrois, une espèce de Graculus?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Espèce voisine du Miletes micropo (Al. D'Orb.)

L'Uruguay peut avoir, en cet endroit, un mille de largeur. Sa rive droite est bordée, l'espace d'une demi-lieue, par des rochers de grès tendre et schisteux; il y a trois masses principales où viennent aboutir des collines, séparées par des vallons profonds et marécageux, très-boisés; ces trois masses de grès forment autant de pointes où l'eau coule avec une rapidité effrayante. Un îlot, couvert de saules se trouve juste au milieu de la rivière, en face de la première pointe, en remontant; un îlot, plus étendu, est en arrière de la troisième pointe, puis ensuite viennent des îles très-longues. Ces îlots, dont la base est de roches d'alluvion, c'est-à-dire de matières arénacées, agregées et unies plus ou moins fortement par les sédimens, le battement et le poids des eaux, resserrent le lit de l'Uruguay et en précipitent le cours sur une multitude de fragmens de rochers, dont quelques-uns, très-volumineux, ont vingtcinq à trente pieds d'élévation pendant la morteeau. On conçoit que le courant doit s'accroître en raison de l'inclinaison du lit, des obstacles et des chûtes causés par les masses de rochers, de telle sorte que le passage devient impraticable quand la rivière est encaissée dans son lit naturel. Malgré la crue excessive de 1833, (nous passions audessus des rochers et des arbres les plus élevés),

il fallait un vent extrêmement fort, l'aide des rames et de bras vigoureux, pour effectuer le passage da Salto-Grande. L'endroit le plus difficile, le plus périlleux, est sans contredit les trois pointes du promontoire dont j'ai parlé; mais on n'est pas encore tranquille pour les avoir franchies! Pendant six milles environ, jusqu'aux iles del Herrero ou del Puerto, le courant est encore excessivement rapide; il serait impossible même de tenir le milieu de la rivière avec le vent le plus fort; on est obligé d'avoir recours aux branches d'arbres et de s'y accrocher successivement jusques passé ce mauvais pas. Il paraît que la cataracte est peu sensible, en tems ordinaire, mais il n'y a pas assez d'eau pour passer, et des rochers nombreux s'élèvent beaucoup au-dessus du niveau.

La rive droite étant, en plusieurs endroits, une falaise haute et escarpée, très-rocheuse, on ne pourrait conséquemment songer à y creuser un canal latéral; mais la rive gauche, peu élevée, argileuse, offrirait toute facilité pour cette opération utile.

Ce sut avec beaucoup de dissiculté et de grandes contrariétés, que nous effectuames le passage, le 2 novembre. Partis à cinq heures du matin de la troisième pointe, nous mîmes six heures à la franchir et nous arrivames vers onze heures devant une estancia (ferme pastorale) située sur la rive gauche, à environ une lieue de la première pointe du Salto-Grande. Nous courûmes nous y réchauffer, car nous avions encore passé une nuit pluvieuse, en plein air, sans autre abri que nos ponchos et nos gergas. L'estanciero (propriétaire) était un Indien Guarani, très-riche et hospitalier; nous y déjeûnâmes avec un excellent asao et du lait sortant de la vache; il voulut, de plus, que nous emportassions deux arrobas (50 livres) de viande fraîche.

En sortant de chez lui nous nous vîmes dans la campagne des bandes de ramièrs et de tourterelles (palomas), beaucoup de venados (cerfs), des tinamous (perdrix) et des nandous (autruches) en quantité.

Le 3, nous passames devant le Puerto (le port): nous cherchames vainement ce qui pouvait lui mériter ce nom; nous ne vîmes qu'une plage basse, marécageuse et un chemin peu fréquenté, conduisant au village du Salto. Il n'y avait à proximité del Puerto qu'un rancho désert, frappé

de malédiction, car le seu du ciel y était tombé récemment et avait rempli d'épouvante une samille indienne, en donnant la mort à une jeune fille de douze ans, dont on voyait encore la modeste tombe. On me montra quelques chevaux abandonnés, revenant chaque soir passer la nuit près du corral où, naguères, une main innocente les avait caressés. J'éprouvai un grand serrement de cœur, à les voir ainsi, tristement arrêtés, la tête basse, près du tombeau de leur jeune maîtresse..... On eût dit que seuls, au milieu du désert, ils étaient restés pour la pleurer, et donner au voyageur, passant près de cette tombe, un exemple de fidélité et de reconnaissance, inspiré par la nature.

Ici finit la grande rapidité des courans et commencent les terreins bas et inondés au dessus desquels on peut naviguer quand la rivière est débordée jusqu'à plusieurs milles de distance. Cela est d'un grand secours aux mariniers, en ce qu'ils peuvent ainsi naviguer de tous tems, soit à la rame, soit à l'aide de roseaux; tandis que dans le lit de l'Uruguay il faut toujours un vent favorable et très-fort pour le remonter; car, indépendamment des deux Saltos, il y a encore certains hauts-fonds rocheux, sur lesquels l'eau

coule avec force, ce qui retarde et contrarie, en tout tems la navigation à la voile. On a vu de grands bateaux (chalanas) rester trois et même six mois en route pour se rendre del Puerto à San-Borja qui est à moins de cent lieues du Salto. Quand on navigue dans les banados, le voyage est ordinairement de trois semaines à un mois, et cependant le trajet est augmenté au moins d'un tiers à cause des détours. C'est un voyage bien fatiguant et bien monotone pour quiconque n'est pas amant de la nature et admirateur passionné de ses œuvres! On doit s'attendre à des privations de tout genre; heureux encore si l'on peut conserver intacts ses effets, ses marchandises ou ses collections: car on n'a nul abri et malgré tous ses soins on peut rarement garantir de l'eau les caisses ou les malles qu'il faut quelquesois décharger pour faciliter le passage du bateau sur un haut-fond. Pour un naturaliste, même, l'exploration des rives de l'Uruguay, jusqu'au delà du Salto, en remontant, surtout pendant le débordement, offre peu d'intérêt et des difficultés nombreuses, que ne compensent pas les découvertes. Le Parana est plus fécond, sous ce rapport, et récrée davantage la vue par la diversité des sites. L'Uruguay, au contraire, à partir du Salto jusqu'à Itaquy, ne présente sur ses deux marges qu'une bordure peu étendue en largeur, d'arbres assez variés, à la vérité, mais dont les espèces sont les mêmes dans tout le cours du fleuve: ce sont des espinillos, des saules, des laureles, des seïbos, des nandubais, des timbos ', des talas, des lapachos:, des palmiers et beaucoup de buissons épineux, dont quelques-uns, parmi lesquels les mimosas, portent de charmantes fleurs; des lianes nombreuses, des plantes parasites, des fleurs de l'air (flores del ayre) qui s'entrelacent de toutes parts en semant des fleurs de toutes couleurs jusqu'aux sommités des arbres les plus touffus. Tant qu'on navigue dans le lit de la rivière, on jouit de ce spectacle, qui a bien son mérite, il faut en convenir; mais en suivant les savanes, ou les terreins inondés, la vue peut à peine se reposer en planant sur de vastes campagnes, basses, ou faiblement ondulées, dépouillées d'arbres, n'offrant qu'une herbe épaisse, rôtie par les feux du soleil, plus haute qu'un homme, en beaucoup d'endroits, et baignées jusqu'à de grandes distances dans les tems de débordement. Ceci s'entend particulièrement de la rive gauche ou de la Banda-Oriental et des

<sup>·</sup> Espèce d'acacia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grande espèce de la famille des bignoniacées (Alc. D'Orb.)

missions brésiliennes; car la rive droite, ou l'Entre-Rios et Corrientes, offre assez généralement des terreins plus élevés, une végétation plus variée: on y voit de loin en loin quelques forêts, quelques coteaux boisés, où les élégans palmiers aux touffes globuleuses dominent toujours, des estancias (fermes pastorales) des chacras (fermes agricoles) qui récréent la vue, en consolant le voyageur souvent effrayé de son isolement au milieu de ces vastes solitudes.

Nous arrêtâmes, pour faire à souper et passer la nuit, dans un pajonal, à demi-baigné, où il fallut nous mettre à l'eau jusques par-dessus les genoux pour gagner un endroit sec '. Nous y trouvâmes quelques morceaux de bois, au moyen desquels nous pûmes faire un bon feu, destiné à nous sécher et à nous garantir de la visite des tigres. Au milieu de la nuit je fus éveillé en sursaut par Eugène Gamblin: mon premier mouvement fut de porter la main sur mon fusil, chargé à balle, et toujours placé sous mon poncho, car nous avions à redouter les terribles jaguars, mais c'était autre chose; notre bivouac venait d'être

s Sans la précaution que j'avais eue de me munir d'eau-de-vie camphrée et de savon, nous eussions eu les pieds entamés et déchirés, à force de marcher dans l'eau, le sable et les pailles coupantes.

envahi par les eaux! La rivière continuait toujours son débordement; il fallut se hâter de chercher un meilleur gîte. Le feu avait été éteint; la nuit était obscure; nous ne pûmes nous rendormir, d'abord à cause de l'humidité, ensuite par la nécessité d'être sur le qui vive.

Nous n'eûmes pas de peine à être debout avant l'aurore. On ralluma le feu; nous primes le maté cimarron, c'est-à-dire sans sucre, et nous repartîmes avec une légère brise de sud-est, laquelle cessa au lever du soleil. La chaleur était excessive, étouffante.-- Vous représentez-vous bien la position d'individus exposés tour à-tour aux injures de l'orage, à l'humidité glaciale de la nuit et aux feux dévorans du soleil? Telle était la nôtre. Nous n'avions pas à nous en plaindre nous, puisque cette vie était de notre choix; mais le pauvre diable qui est forcé d'en faire son état!.... Y songez-vous?... Ah! que vous devez plaindre ces malheureux Français qu'une fortune adverse oblige à colporter, dans les populations rares de ces déserts, quelques produits de nos manufactures, souvent si chers, si pen convenables, si inutiles, que leurs détenteurs, après avoir supplié les habitans de les en débarrasser, pour une modique somme, se voient encore

ravir jusqu'à l'espoir de retourner un jour dans leur patrie!!!

Nous arrêtames de bonne heure dans un assez joli parage, au fond d'une anse formée par le confluent de l'Arapey, rivière prenant sa source très-avant dans l'intérieur de la Banda-Oriental. Deux ranchos, un corral, un four, une ramada ', et des jardinages en assez bon ordre, étaient complétement abandonnés. Le patron nous apprit que ces lieux avaient été la propriété d'Indiens guaranis des Hautes-Missions, que le gouvernement oriental avait obligés de s'éloigner récemment, à cause de leurs brigandages, bien qu'ils accordassent une hospitalité franche et cordiale aux voyageurs. Cet endroit, distant d'environ douze lieues du Salto, est un des plus convenables pour l'établissement d'une estancia, ou d'un village; il y a du bois suffisamment; une partie élevée dominant la campagne (point important pour l'estanciero); des champs fertiles en paturages d'une bonne qualité; la proximité de deux rivières na-

<sup>1</sup> Ce sont quatre ou six poteaux, de 6 ou 8 pieds de hauteur au-dessus desquels sont posés, horizontalement, des branchages ou des troncs de palmiers fendus en deux. La ramada est destinée à donner de l'ombre devant l'habitation et aussi à servir de lit pour se garantir des moustiques, ou des tigres.

vigables, l'Uruguay et l'Arapey; cette dernière, de troisième ordre, navigable pour de grandes pirogues, très-avant dans l'intérieur, faciliterait le transport par eau des productions de ces contrées. En face, on voit, sur la rive droite de l'Uruguay, la Capilla de San-Gregorio.

Il y avait autour des ranchos une grande quantité de calebasses et de courges, les unes vertes, les autres déjà desséchées; des fragmens de troncs de bois *fossilisés* et quelques belles masses de cristaux de quartz-hyalin, faiblement colorés de bleu, apportés sans doute de l'intérieur par les Indiens.

Ici commence une suite d'habitations éparses, de hameaux et de villages qui furent peuplés par des Indiens guaranis, enlevés aux pueblos des missions pendant la guerre avec les Portugais et le Brésil. La mesure était bonne, le projet bien conçu; car depuis l'Arapey jusqu'à la frontière brésilienne, on ne fait pas trois lieues sans rencontrer un hameau ou au moins quelques cabanes; mais malheureusement, ces Indiens, sans industrie, enclins naturellement à la paresse, furent trop abandonnés à eux-mêmes. Les brésiliens voyant avec dépit se dépeupler journelle-

ment le territoire qu'ils convoitaient, intriguèrent de telle sorte auprès des Guaranis qu'ils firent de ceux-ci des ennemis déclarés des Orientalistes. C'est alors qu'on vit ces Indiens, d'abord dociles, s'unir aux fiers Charruas, s'adjoindre des Gauchos criminels, piller, dévaster en commun toutes les estancias, ainsi que les populations de l'intérieur, pour vendre les bestiaux ou les cuirs volés, aux Portugais et aux Brésiliens, qui trouvaient ce moyen de s'enrichir fort commode, en même tems qu'il servait merveilleusement la haine qu'ils portent à ceux qu'ils appellent encore Espagnols. Les Guaranis et les Charruas servaient aussi d'instrumens aux factieux pour porter le trouble dans la république; le gouvernement Oriental dut prendre une mesure énergique, dans le but de garantir les propriétés des citoyens et maintenir l'ordre dans l'état. Il mit donc des troupes en campagne, lesquelles détruisirent toutes ces peuplades d'Indiens, ainsi que les restes de Charruas, retranchés dans les montagnes de la frontière nord: une partie retourna dans les anciennes Missions, et l'autre fut emmenée captive à la capitale, où les femmes et les enfans furent répartis dans des maisons particulières, tandis que les hommes furent enrôlés dans l'armée. Depuis cette époque, qui ne date que de 1833, tout le pays s'étendant depuis le Salto jusqu'au Brésil, est en partie désert, et l'on ne pourra y créer d'établissemens stables, un peu importans, qu'en y installant des colonies d'étrangers industrieux, surveillées, encouragées, prudemment dirigées par des hommes habiles. Alors on verrait se former, avec la protection d'un gouvernement éclairé, des établissemens agricoles ou industriels qui prospéreraient, surtout si la culture de la yerba venait à s'améliorer dans les Missions.

Nous passames la nuit dans ce lieu abandonné. Nous rimes beaucoup d'une mystification qui nous y arriva: en cheminant par terre, à deux ou trois lienes de là, nous avions rencontré un nid de nandu', c'est-à-dire un monceau de plus de soixante œufs, qu'un nandu mâle était occupé à couver. Dans notre empressement, et notre joie d'une si belle capture, nous nous hâmes d'en répartir une portion entre tous,

4 On sait déjà que le nandu (prononcez gnandou) est l'antruche d'Amérique. Elle diffère de celle d'Afrique en ce qu'elle est beaucoup plus petite, et qu'elle est pourvue de trois doigts au lieu de deux seulement que possède l'autruche de l'ancien Continent. Le nandu ou churi des Guaranis, l'avestrus des Espagnols, l'ema des Portugais sont le même oiseau appartenant quant à présent, à l'ordre des échassiers, famille des brévipennes, genre autruche.

dans nos carnassières, nos poches et nos mouchoirs. Le Provençal, plus gourmand que nous, avait défait son pantalon et s'en était servi en guise de sac pour en emporter davantage. Nous voilà cheminant joyeusement, avec notre trésor, à travers les hautes graminées, les joncs et les marais fangeux. En arrivant au bateau, l'un de nous tombe à l'eau, casse ses œufs et nous montre très-clairement qu'ils étaient couvés! Le Provençal, seul, eut le bénéfice d'une omelette qui s'était faite en route dans son pantalon de velours.

Le 6, nous passames devant le village ruiné de Belen; on s'y arrêta pour diner. Situé sur une petite éminence, à plus d'un mille du lit de l'Uruguay, ce village se trouvait être, par l'effet de l'inondation, au niveau de l'eau. Nous en visitames les ranchos délabrés; j'en comptai vingt-deux encore debout, y compris l'église qui n'était comme le reste qu'un simple rancho ou chaumière. Belen était éloigné d'environ vingt lieues du Salto, dans une assez bonne situation pour la culture des champs et le commerce de l'Uruguay.

Le 8, nous arrêtâmes, pour passer la nuit,

dans un endroit appelé la Chacra del Padre, parce qu'elle appartenait au curé de Santa-Rosa ou de la Bella-Union dont nous n'étions qu'à trois lieues. Nous transportames nos recados et nos armes dans le rancho abandonné, et nous nous y installames avec autant de joie que si c'eût été une bonne hôtellerie, car nous commencions à nous fatiguer de coucher en plein air dans les pajonales. On fit grand feu devant la porte, autant pour chasser les moustiques que pour nous sécher; nous n'avions pas un fil sec sur le corps.

J'eus le hasard de rencontrer dans le rancho un très-joli sphinx et des phalènes de grande espèce '; des nids du charmant oiseau-mouche vert-doré, suspendus au toit enfumé par un brin de jonc ou une petite courroie de cuir; des cassides de deux espèces ', si abondantes sous les bois des parcs qu'on eût dit une fourmilière. Peu avant d'arriver à cette ancienne chacra, nous avions vu beaucoup d'oiseaux aquatiques, mais au milieu de marécages si impraticables, qu'il eût

<sup>1</sup> Lépidoptères (vulgairement papillons) crépusculaires et nocturnes.

<sup>2</sup> L'une d'un beau bleu métallique; l'autre rouge pointillée de noir.

— Les cassides sont des insectes appartenant à l'ordre des coléoptères, section des tétramères, famille des cycliques (Méth. d'Oliv.). On les appelle vulgairement tertue ou scarabée-tortue, à cause de la forme de leurs élytres.

été impossible d'en approcher. C'étaient des jabirus ', des aigrettes (ardéa egretta Lin): des cigognes marguary, des crabiers du chili (flûte du soleil, d'Az:) de grands hérons cendrés, des canards musqués vivant tous en bonne intelligence, sans être inquiétés, au milieu de ces immenses marais où l'on ne voit en fait d'arbres, que des seibos aux fleurs purpurines et quelques mimosas aux étamines violettes.

Dans ces parages il y a une grande ile connue des mariniers sous le nom de isla de las Garzas (île des hérons) à cause de la grande quantité d'aigrettes nichant sur les arbres élevés dont l'île est couverte. Au tems des amours, il paraît que cette île est toute blanche, tant est innombrable la quantité d'aigrettes perchées.

Le 9, nous passames devant le village abandonné de la *Bella-Union* ou de *Santa-Rosa*. Il ne restait plus qu'une quarantaine de ranchos debout, mais il paraît qu'il y en avait plus de

<sup>1</sup> Prononcez jabirous; le géant des oiseaux de rivage (Myctoria americana, Lin.) c'est le tuyuyu ou mangeur de terre des Guaranis.

<sup>2 (</sup>Anser moschata, Lin.) C'est l'espèce sauvage du grand canard demestique qu'on élève en France sous le nom de canard d'Inde. Les Espagnols le nomment pato réal et les Guaranis èpe guasu (grand canard); il abonde aux Missions.

deux cents en 1832 et que ce point était plus peuplé, plus commerçant que le Salto: il y avait un bureau de douane, un commandant de port et un commandant militaire, chargé de la police. C'était la dernière population de la Banda-Oriental vers les Missions brésiliennes, dont la frontière n'est éloignée que de deux lieues.

On compte quarante lieues de cet endroit au Salto, par la rivière.

Nous ne tardames pas a atteindre la terre brésilienne et nous remarquames avec satisfaction une différence notable dans l'aspect du pays; des champs verdoyans, des arbres dans la campagne, de nombreux troupeaux sur le penchant des collines et dans les plaines; des cerfs, des autruches en abondance, enfin une apparence de vie et de culture contrastant singulièrement avec les déserts que nous venions de parcourir. Les Brésiliens ne sont pas plus industrieux ni plus travailleurs que les Orientalistes et les Argentins, mais les estancias se sont multipliées beaucoup dans ces contrées pendant et après la guerre d'occupation une grande partie des bestiaux

<sup>1</sup> Voyez la note M.

enlevés, ceux que les Gauchos ont volés pendant les guerres de parti sont venus peupler les pâturages brésiliens. On a aussi le soin de brûler souvent les champs, ce qui renouvelle l'herbe et contribue beaucoup à leur fertilité, à cause des sels contenus dans les cendres, tout en détruisant les animaux nuisibles, tels que les reptiles, les sauterelles, les fourmis, pullulant de toutes parts pendant les chaleurs.

Nous passames la nuit du 9 à la lisière d'un bois au bord de l'arroyo del Tigre (ruisseau du Tigre). Nous y fumes jointspar quatre brésiliens, armés, se rendant, avec une longue pirogue faite d'un seul tronc d'arbre ', à un endroit peu éloigné de là. Ils nous donnèrent, de bonne grace, un morceau de viande fraiche, ce dont nous avions grand besoin, car notre charque entassé dans un cuir, avant d'être bien sec, ayant souffert d'ailleurs par les pluies continuelles, commençait à se corrompre, et, sauf quelques pigeons, des vanneaux armés (teruteros) et du

¹ Je vis pour la première fois au Salto de ces longues pirogues, semblables à des baleinières, fabriquées avec le tronc creusé d'un arbre, dont le bois très-léger et très-tenace, convient parfaitement à cet usage; elles avaient été construites dans le Haut Uruguay.

venado, quand nous pouvions en attraper, nous ne mangions ordinairement que cette mauvaise viande, très salée, rôtie ou hachée, avec de la farine de mandioca en guise de pain. Ils se hatèrent de nous dire que nous n'avions rien à redouter sur la terre brésilienne ', ni des animaux, ni des hommes, mais qu'il n'en était pas ainsi du pays que nous avions parcouru; ils nous citèrent plusieurs brigandages qu'on avait commis depuis peu et prétendirent que nous avions été fort heureux de n'avoir pas été attaqués par les Indiens vagabonds rôdant au bord de l'Uruguay pour piller les voyageurs.

Je passerai rapidement sur les privations, la misère que nous eûmes à endurer pendant cette navigation de cinq semaines sur une grande rivière débordée, dans un pays presque désert, exposés aux intempéries d'une saison pluvieuse et orageuse; du 10 au 13, par exemple, il plut constamment; il survint un vent si violent que nous fûmes entraînés au milieu de la rivière; notre gouvernail en fut démonté; sans des outils dont j'étais muni nous n'eussions jamais pu l'installer de nouveau. Ce ne fut qu'au bout de deux

a Esta hè boa terra!... a terra do Brazil! hè coisa!. I'. Mees não tem que temer nada, não... pois não! pois entaô ?... etc.

jours passés sous une tente percée, faite avec la seule voile en coton, du bateau, que nous vimes le soleil reparaître pâle et livide comme un malade échappé au tombeau. Mais pourtant, tout triste qu'il était, il ramenait parmi nous l'espérance d'un meilleur sort; son apparition ranimait notre courage abattu par la contrariété de voir nos bagages, nos collections, exposés à être perdus ainsi que disférens ouvrages que nous portions à M. Bonpland.

Quand, peu-à-peu, le soleil, reprenant de la vigueur, pénétrait et réchaussait de ses rayons vivifians nos habits imbibés d'eau, la gaîté commençait à renaître sur nos visages devenus un tant soit peu moroses... Ah! combien le soleil est nécessaire dans ces vastes solitudes où l'on parcourt de si grandes distances sans trouver sur son chemin une seule chaumière pour se mettre à l'abri des orages ou du froid pampero!.. On peut toujours se garantir des feux du soleil, quelque brûlans qu'ils soient, mais plusieurs jours de pluie suffisent ici pour produire des inondations et opérer de grands ravages. Dans les villes et les villages de ces contrées basses, une saison trop pluvieuse porte la consternation parmi les habitans; les communications deviennent difficiles par la crue des rivières; les terrains deviennent fangeux; les charriots de transport restent embourbés, ou leurs immenses roues opérant difficilement leur rotation sur un axe de bois, mettent des mois entiers à parcourir une carrière de trente ou quarante lieues! les habitations, mal closes, couvertes en jonc ou en roseau, laissent filtrer les eaux dans leur intérieur: chacun reste enfermé chez soi; le commerce est paralysé; enfin tout est triste, tout dépérit, les animaux même sont silencieux et abattus lorsqu'il pleut souvent.

Le 14, nous passames devant le hameau de Santa-Anna, première garde brésilienne, en remontant l'Uruguay. La crue excessive de la rivière avait fait des ravages dans ce hameau, composé d'une douzaine de ranchos: plusieurs avaient été emportés par les eaux et le reste était menacé d'être prochainement envahi; les pauvres habitans étaient campés sur un monticule en attendant la fin de ce déluge.

Qui croirait qu'en voyageant sur une rivière on soit exposé à la famine et la misère la plus grande? Pourtant c'est ce qui arrive trop fréquemment à ceux qui ne sont pas, comme nous l'étions, pour-

vus d'armes et de munitions. Des Portugais, que nous vîmes passer dans une pirogue et qui remontaient aussi l'Uruguay, avaient été trois jours sans manger; nous leur donnames le restant de notre charque, à demi-pourri, et nous leurs rendîmes, dirent - ils, un grand service. Ils étaient furieux contre San-Antonio qui était resté sourd à leurs vœux et à leurs supplications. Nous-mêmes, nous étions à la ration; nous ne faisions que deux légers repas..... de ces excellens repas composés d'une ratatouille de charque et de farine de manioc, mariés ensemble dans la panella (marmite) au moyen de graisse de bœuf et d'eau de rivière!.. Et pour étancher la soif brûlante qui dévorait nos entrailles à la suite de cette comessation bresilienne, l'Uruguay était le tonneau dans lequel nous puisions largement. Notre chasse n'était pas toujours fructueuse, les venados et les nandus ne se laissaient pas approcher et quant aux tinamous et aux vanneaux armés, notre provision de sel ayant été fondue, nous leur préférions encore du charque pourri, tant leur chair est sèche et insipide.

Non loin d'un ruisseau appelé el Sauce, je vis, au bord d'un ravin, au milieu de la plaine, un grand nombre de cristallisations blanches et vio-

lettes en prismes implantés, et engrenés les uns dans les autres de manière à former un bloc assez volumineux, compact en apparence, mais qui, se séparant par un choc violent, laissait voir de beaux cristaux d'un clivage peu tenace. Les blocs étaient enfoncés dans la terre siliceuse, comme des pavés, et ne laissaient voir qu'une surface noiratre et raboteuse. Le long des ravins je recueillis, dans une couche très-mince de tourbe sèche, beaucoup de petites géodes quartzeuses et calcédonieuses, en partie cloisonnées et pseudomorfiques. On eut dit de racines et de boisettes pétrifiées sur la place. Il y en avait en assez grande quantité; le ravin était, de plus, encombré de galets quartzeux. Il est à remarquer que l'Uruguay ne peut plus atteindre le niveau de cette plaine.

Le 18 novembre, au moment où nous admirions un beau lever de soleil, notre patron nous dit, en nous montrant au loin un palmier très-élevé, le seul que nous eussions vu sur la rive orientale. « Vous touchez à la fin de vos maux; voici l'estancia de San-Marcos, éloignée seulement d'une dixaine de lieues du village d'Itaquy.» On fit alors force de rames pour y arriver avant la nuit, car nous avions toujours vent contraire

et un courant difficile à vaincre, à cause de la crue excessive de l'Uruguay. Vers midi M. Nouel et moi descendimes à terre dans l'intention de nous rendre à l'estancia, en chassant: nous gravimes d'abord des coteaux un peu élevés, couverts de cailloux roulés ou de galets de quartz, puis nous eûmes ensuite à traverser des marécages, au milieu desquels nous vimes beaucoup d'échassiers, des nandus, des venados , des carpinchos , des garxas blancas (ardea alba) ou hérons blancs et des péludos . Il était nuit close quand nous arrivames à l'estancia, située

- a Indépendamment du guazuti (cervus campest is ) abandant partout, je vis dans cette localité, le plus grand des cerfs décrit par Azara, le guazu pucu (prononcez gouaçou poucou)—cervus peludesus Desm.) il habite les lieux marécageux, tandis que le guazuti vit dans les terrains secs, mais découverts.
- 2 Les carpinchos des Argentins, les capi-varas des Brésilens, sont les cabiais des auteurs. On n'en connaît qu'une espèce, celle qui se trouve abondamment sur le bord des lacs et des rivières de ces contrées, et décrite par Azara sous le nom de capiy-guara (cavia capy-vara de Lin.) elle appartient à l'ordre des rongeurs. Cet animal, qui a le port du cochon, avec un museau plus obtus, vit autant sous l'eau que sur terre; il est impossible de voir un amphibie plus multiplié que celui-ci. Sa chair, bien assaisonnée, n'est pas désagréable.
- 3 Tatous. Il y a encore une grande confusion dans la détermination des espèces de ce singulier mammifère appartenant à l'ordre des édentés, tribu des édentés ordinaires genre talou (Dasypus, Lin.) Feliz de Azara en a décrit huit espèces, mais il en existe encore un plus grand nombre que M. D'Orbigny fera sans doute connaître. La chair des petites espèces (mulitus) est très-délicate et très-recherchée des gourmets à Buénos-Ayres.

en dépendent. Une position semblable est trèsenviée des estancieros, parce que, dans les tems de trouble, où l'on peut craindre le vol des bestiaux, le maître peut veiller sur eux sans se déranger. Dès que nous débarquames, M. Nouel et moi, nous fûmes apercus, bien que ce fût à près de trois lieues de l'habitation, et, ne sachant pas qui nous étions, l'estanciero dépêcha immédiatement deux peones pour rallier tous les chevaux épars dans la campagne et les entrer au corral (parc).

La base de ces côteaux isoles, couverts de galets jusqu'à la cinne, est de grès rouge-sang, assez bien formé, propre à aiguiser, d'ailleurs trèsconvenable au pavage des trottoirs, des maisons, etc. On était occupé à faire un mur destiné à enclore le corral, avec des plaques de ce grès, longues de quatre à cinq pieds sur six à huit pouces d'épaisseur. Cela me fit juger que ce banc de grès devait être stratiforme.

On nous reçut très-bien à l'estancia de San-Marcos; l'estanciero brésilien nous donna chez lui un repas splendide, arrosé d'excellent vin d'Oporto; il est vrai que, nous prenant pour des marchands, il avait l'espoir de traiter quelque affaire avantageuse, et son désappointement fut un peu grand quand il sut que nous étions des apanhadores de bichinhos. Quoiqu'il en soit, nous passames là trois jours à nous ravitailler. Il regrettait surtout que nous n'eussions pas de tabac, de yerba, de sucre et de papier à lui vendre, parce que le débordement des rivières l'avait empêché d'aller renouveler ses provisions à Alegrete, petite ville frontière à dix lieues de là vers l'estsud-est.

Le 21, nous allames coucher à deux lieues plus au nord, dans un grand *pajonal* (champ de de hautes herbes).

Le 22, une bonne brise de vent de sud-est nous poussa ensin rondement; nous passames devant le confluent de l'Ybicuy-quazu (grande rivière de l'Ybicu), ancienne limite de la Banda-Oriental vers le nord, à neuf lieues sud d'Itaquy. C'est une rivière de second ordre. Puis, vint l'estancia de Santa-Maria, à cinq lieues d'Itaquy, et celles de la Trinidade, à quatre lienes. Ces dernières, au nombre de trois, forment unhameau; nous en passames très-près et allames coucher un peu plus loin, en face du pueblo (bourg)

la Cruz, petite peuplade d'Indiens Guaranis et de quelques Espagnols-américains, sur la côte de Corrientes, à deux lieues sud d'Itaquy.

Le 23 novembre, nous arrivames à Itaquy. La vue de ce village nous attrista encore plus que celle du Salto. Il venait d'être envahi complétement par l'Uruguay, et les habitans en petit nombre, ne faisaient que d'y rentrer après avoir bivouaqué huit jours sur une colline voisine.

Une vingtaine de ranchos mal construits, placés sans aucun ordre, fort rapprochés les uns des autres; un sol pierreux (grès quartzeux) rempli de lézards et de couleuvres, dans la partie de l'ouest, vaseux et aride dans celle de l'est, voilà l'aspect d'Itaquy en l'an de grâce 1833. Ce village est la seconde garde brésilienne en venant du Salto. Il y a un commandant militaire dépendant de celui de San-Borja, un juge de paix, etc.

Nous restames encore trois jours pleins à Itaquy pour changer de bateau, parce que notre cidevant loup-de-mer d'Honfleur en avait décidé ainsi; ce dont nous fûmes fort aises, car le caractère de ce marin s'était tellement démenti en route qu'il nous était devenu à charge. Nous gagnames aussi à l'échange de la *Chalana*, bateau plat surmonté d'un toit léger fait avec des roseaux et des cuirs tendus à l'aide de courroies.

En attendant notre départ nous étions campés sous une tente, au bord de l'eau, et pour utiliser le tems nous chassions aux environs, mais il n'y avait que des troupiales à tête et ventre jaunes et des martins-pêcheurs de grande espèce , venant se percher jusques sur le toit des ranchos.

On ne saurait croire combien les habitans d'Itaquy, et généralement tous les Brésiliens que nous rencontrâmes, étaient intrigués de nous voir avec tant de bagages, tant de choses inutiles à leurs yeux, tant de frioleiras à tant de barboletas , de bichinhos , de capim , de pedrinhas etc. Cela donnait lieu à de curieux entretiens entre eux, à de singulières conjectures.

- 1 Mot espagnol correspondant à chaland.
- 2 Oriolus Flavus, Lin et Lath; espèce répandue dans presque toute l'Amérique.
  - s Le martin-pêcheur bleu de ciel, de Az: (Alcedo Cineráfrons, Vieillot).
  - 4 Niaiseries, bagatelles.
  - s Papillons.
  - 6 Insectes.
  - 7 Foin.
  - s Petites pierres.

Suivant les uns, j'étais un évêque, venant rétablir le règne des jésuites aux Missions; suivant d'autres, nous étions des espions, envoyés par le gouvernement français pour reconnaître le pays et en rendre compte; suivant quelques uns, d'un esprit pénétrant, nous étions de vils émissaires de don Pedro 1er, et suivant le plus grand nombre, nous étions fous!

Le 25, nous suivimes notre route pour San-Borja; mais cette fois, dans le lit de l'Uruguay qui avait déjà baissé de plus de vingt pieds en huit jours. La chalana étant grande et couverte nous n'eûmes plus besoin d'aller coucher chaque jour dans les terrains marécageux, et puis nous pûmes jouir véritablement de la vie contemplative et d'extase, car l'espace de trente lieues qui nous séparait de la première Mission, est rempli, le long de l'Uruguay, de forêts magnifiques où un luxe de végétation brésilienne se déploie à chaque pas, et nous eûmes le plaisir de faire une assez jolie récolte.

Les oiseaux les plus communs étaient: des martins-pêcheurs de trois espèces, des crabiers, des pies bleu-ciel et *acahé*, des perroquets, des anis ',

ı L'anno-guazu de Az. (crotophagus-major, Bris.) ani des palétuviers de Buff.

des couroucous 'aux couleurs magnifiques, et de beaux toucans 'à gorge blanche, mais fort difficiles à approcher.

Le premier décembre, nous arrivames au port de San-Borja. Il y avec alors deux bateaux pontés avec une demi-douzaine de bateaux plats, ou *Chalanas*; un navire d'une cinquantaine de tonneaux était sur les chantiers, destiné à être armé en goëlette, pour faire la navigation de l'Uruguay jusqu'au Salto. Le porto ou le passo (gué) est tout simplement une clairière assez escarpée, pratiquée au milieu des bois, assez incommode pour ceux qui ont des marchandises à embarquer ou à débarquer. Le terrein est d'argile jaune et de terre limoneuse, conséquemment d'alluvion nouvelle.

San-Borja (la bourgade) est situé à plus d'une lieue du port. On trouve, après avoir passé les bois de la rive gauche par des chemins tortueux et vaseux, quelques ranchos, ce sont ceux do Porto.

Nous nous rendîmes à pied à la bourgade, quoique la chaleur fut excessive; les habitans s'en

<sup>«</sup> Le surucua de Az. (trogon curuicui, Lin.) couroucou à ventre rouge des Aut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Toco de Buff. (ramphastos toco, Lin.) Il diffère de celui de la Guyane, en ce qu'il n'a pas de cercle rouge à la gorge.

étonnèrent beaucoup, étant accoutumés, comme les Argentins et les Orientalistes, à ne pas faire un pas à pied. Nous traversames une campagne dépouillée d'arbres, de buissons et même de verdure, car l'herbe (espèce de gramen très-odorant, d'un goût de citron fort prononcé) était déjà sèche et jaune. Bientôt la tour carrée de l'église s'offrit à nos regards. A mesure que nous nous élevions, nous découvrions devant nous, des bosquets, des bois d'orangers, des chacaras 'entourées de fossés garnis de bromélias (nicavuata) aux feuilles rouge de sang et aux belles fleurs en épi, et au loin, dans l'est, des bois de peu d'étendue, espacés comme des fermes de Haute-Normandie. En nous détournant nous nous aperçûmes que nous dominions beaucoup l'Uruguay dont le cours sinueux, en cet endroit 2, était voilé en partie par d'épaisses et magnifiques forêts; c'est que le sol argileux (ferrugineux) s'élevait par une pente douce jusqu'à San-Borja.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est la même chose que chacras en Esgagnol; mais ici, de même que dans la province de Corrientes, ce mot ne s'emploie pas seulement pour une ferme agricole, il désigne aussi toute espèce de maison de campagne avec jardin ou bosquet; il correspond alors aux quintas de Buénos-Ayres. On voit presque toujours un bois d'orangers et de citronniers assez étendu, près de ces chacuras.

s A cette distance de son embouchure, l'Uruguay est encore large comme la Seine à Paris; son lit conserve à peu près la même largeur depuis les Hautes-Missions jusqu'à Itaquy, et de là au Salto, il déborde fréquemment.

## CHAPITRE XVI.

## INTÉRIEUR DE SAC-PÉDRO.

San-Borja. — Les anciennes Missions. — Départ pour l'intérieur. — La Gualaraça. — Alegrete. — Le Boqueron de Santiago. — Cima-da-Serra. — Le Jaguary.—Le Toropy. — L'Ybisuy-Miri. — Santa-Maria-da-Serra. — Saô-Martinho. — Cassa-Pava. — Arrivée au Jacuy.

« Quoi! ce sont la vos fameuses Missions?..... Ces édifices inimitables, ce gigantesque, ce grandiose, ces admirables plans, ces *pueblos* enfin que vous nous vantiez tant!..... Le diable vous emporte, vous, et les jésuites.» C'est ainsi que m'apostrophaient mes fidèles compagnons, courroucés de ce que, sur la foi de Charlevoix, de Funes et de vieux chroniqueurs espagnols, je leur avais fait une peinture peu fidèle, mais pompeuse des Missions d'Uruguay. J'eus toutes les peines du monde à les calmer. Toute l'éloquence poétique de l'auteur du Génie du Christianisme eût échoué devant la conviction d'une imposture flagrante.

Les Missions d'Uruguay étant toutes, à peu de chose près, bâties sur le même plan; il suffit donc d'en décrire une pour se former une idée des autres.

Sur les trois côtés d'une place, longue d'environ cinq cents pieds sur quatre cents de large, sont bâtis des rez-de-chaussée en argile et en charpente, distribués de manière à former des logemens à peu près semblables. Un toit en tuile recouvre ces habitatious et les dépasse assez pour qu'il règne dans le pourtour de la place une espèce de péristyle ou de galerie ouverte, soutenue, de distance en distance, par des pilastres carrés, formés de pierre de taille rosâtré.

Sur le côté nord de la place, se trouve l'église,

véritable thédire, quant au luxe d'ornemens et de détails intérieurs. Au dehors elle n'a rien de remarquable; c'est tout simplement quatre murailles en pierre de taille, surmontées d'un toit en tuile et d'une petite tour carrée formant une coupole à l'intérieur; le portail seul se distingue du reste en ce qu'il a été sculpté très-artistement par des *Indiens*, sous la direction des jésuites, et qu'il n'est entré aucune ferrure dans sa construction, de même que dans celle de toutes les habitations. Un porche, soutenu par des colonnes en bois dur, occupait la façade de l'église, à laquelle on arrivait par un perron carré, formé de quelques marches.

A gauche de l'église, dans un enfoncement, était situé le collège, derrière lequel s'étendait un superbe jardin planté d'orangers, de citronniers, de figuiers, d'un grand nombre de plantes indigènes, etc, et entouré d'un mur de pierres dans toute son étendue. Le collège, comme on doit le penser était confortablement distribué, solidement bâti. A côté était un hospice y attenant, puis des ateliers publics, des magasins publics, des cuisines publiques, etc, etc.

On entre à la place par les extrémités nord et

sud. C'est une véritable caserne que cette place, autour de laquelle rayonnent, sans ordre régulier des ranchos, des chacras et quelques maisonnettes, assez proprement tenues. Les autorités et les commercans notables sont logés dans les anciennes habitations des Indiens; le commandant militaire occupe le collège; l'hospice, les magasins et ateliers sont en ruine; loin de songer à les réparer ou en enlève les matériaux pour les employer à des constructions nouvelles. Le culte catholique est célébré dans une chapelle attenante aux galeries latérales de la place 1.

Nous hésitames quelque tems avant de visiter l'église, car on s'attendait à en voir crouler le faite d'un moment à l'autre. Chaque fois qu'il fait du vent il se détache du toit d'énormes poutres, qui roulant avec fracas, ébranlent le reste de l'antique édifice, dont la forme est un carré long, sans bas côtés, ni clocher; seulement, à l'entrée du

\* Le curé de San-Borja, peu prudent s'est fait chasser du pays pendant notre séjour. Il y a beaucoup d'immoralité chez les prêtres brésiliens; je sus témoin de plusieurs scènes très-scandaleuses, en dissérentes localités. L'évêque même de Rio-Janeiro, disait publiquement, en achetant des colifichets parisiens, pour une de ses filles « hè para hum fruto de minhas fragilidades ». — Les législateurs brésiliens songeaient sérieusement au mariage des prêtres et à la suppression de la confession, mesures de la plus urgente néoessité.

choeur, au-dessus du jubé, s'élevait la coupole en charpente dont j'ai parlé, laquelle était décorée d'assez belles peintures. Deux rangées de colonnes en bois dur, d'ordre toscan ou rustique, soutenaient la charpente dans le milieu et formaient une nef. Les ornemens ont été enlevés; il ne restait plus que deux autels sur les côtés; mais nous retrouvâmes une grande partie des ornemens du choeurs entasses pêle-mêle dans deux pièces latérales, servant autrefois de sacristies. Les dorures étaient encore très-fraîches; elles n'avaient pas été épargnées par les jésuites, pas plus que les peintures et les images. Cet ensemble de chapitaux, de frontons, de colonnes torses, cannelées ou lisses; ces tableaux, ces ornemens surchargés de dorures très-fines, de peintures remarquables, de sculptures délicates, ces saints de toutes grandeurs, de tous ordres monastiques, destinés à jouer un rôle imposant, au milieu d'un peuple de néophytes facilement crédules, tout cela nous fit l'effet d'un magasin de théâtre, et rien de plus.... Je gémis de pitié, en songeant à la condition misérable des chrétiens, dont le sort se réglait dans un concile de Trente, ou dans la cellule d'un sectateur de Loyola, sur ce thême fondamental: que tous les moyens étaient bons pour fasciner les peuples!!!... Mais de la pitié je

passai promptement à l'indignation, en voyant des saints de grandeur naturelle, dont les yeux mobiles dans leur orbite, étaient destinés à verser des larmes de sang!.. tandis que d'autres saints avaient pour mission spéciale de faire des signes négatifs ou approbatifs de la tête ou de la main!!! « Et que faisaient de plus les idolâtres, me dirent mes compagnons?..... » — Voilà cependant les grands moyens que tolère la religion catholique, apostolique et romaine!!! O stupidité des peuples! vos confesseurs ont bien raison de vous faire un crime de la curiosité! Allez, bons peuples, allez, continuez à vous faire jeter de la poudre aux yeux.....

La mission de San-Borja fut fondée en 1690, par une colonie de la peuplade de Santo-Tome, car la tactique (d'ailleurs très-judicieuse) des révérends pères, était toujours de prendre un certain nombre d'habitans d'une ancienne bourgade d'Indiens, pour noyau de la population nouvelle, et les sauvages y étaient attirés, moins par les bienfaits du christianisme, auquel ils ne comprenaient rien, que par la perspective d'y trouver un asile contre les rigueurs des Espagnols, et sutout contre la cruauté des Portugais, qui leur donnaient la chasse avec des chiens pour les en-

voyer périr dans les mines, après, toutefois, les avoir baptisés '.

Jetons un coup-d'œil sur le gouvernement théocratique des jésuites :

Les Missions du Paraguay étaient composées de trente bourgades ou pueblos, dont voici la situation: sept se trouvent sur la rive gauche de l'Uruguay et font, à présent, partie du Brésil; quinze étaient situées entre l'Uruguay et le Parana, dans la partie nord-est de la province de Corrientes; elles ont cessé d'exister, mais on en distingue encore les ruines. Les Brésiliens, dans la guerre d'Artigas d'un côté, les Indiens euxmêmes dans leur soulèvement de l'autre, et, en dernier lieu, les Paraguays lors de leur retraite, concoururent tour-à-tour à leur ruine, qui fut finalement consommée par les Orientalistes. Enfin huit Missions se trouvent sur la rive droite du Parana, par consequent dans le Paraguay proprement dit, et existent toujours.

Les sept Missions de la rive gauche de l'Uru-

<sup>1</sup> Charlevoix; Raynal, Azara et Funes.

<sup>2</sup> li ne faut pas perdre de vue que c'était un gouvernement modèle, tel que la sainte corporation eût voulu le voir établi en Europe.

guay étaient distribuées ainsi: San-Borja, à une lieue de l'Uruguay et à trois lieues au sud de la rivière Camacua; San-Nicolas sur la rive droite du Piratini, à environ trois lieues de son confluent avec l'Uruguay; San-Luis, San-Miguel, San-Lorenzo et San-Juan, entre les rivières Piratini et Yiui, et Santo-Angel dans les yerbales', sur la rive droite de l'Yiui. San-Miguel était la capitale des Missions d'Uruguay.

Les huit Missions existant encore au Paraguay, bien que les jésuites en aient été expulsés, comme de toutes les autres, dès l'année 1768, peuvent néanmoins donner une faible idée de cet édifice fameux des trop astucieux pères. Quoiqu'en dise le doyen Funes (disciple de la savante corporation), le zèle apostolique a en certainement la moindre part dans toutes leurs entreprises. Les jésuites, penseurs profonds, hommes de talent (dans leur système), long-tems les seuls dépositaires des sciences, n'ont pas été sans réflé-

<sup>1</sup> Forêts ou croît l'arbrisseau improprement appelé herbe du Paraguay et des Missions. Il a été décrit par M. Auguste Saint-Hilaire sous le nom de Ilex Paragua yensis, et par Linnœus sous celui de psorales glandulosa. Ses feuilles que les Guaranis désignent sous les noms de caa-cuys, caa-mini et de caa-yuazu suivant l'état de leur développement, ne peuvent être prises en infusion qu'après avoir été macérées ou matées plusieurs fois.

chir, sans s'apercevoir, dès les premières tentatives, qu'il faut, de toute nécessité, à l'homme un premier dégré de civilisation pour qu'il puisse seulement comprendre de quoi il s'agit quand on lui parle de religion.... surtout d'une religion hérissée de dogmes. Aussi, ne doit-on pas croire que les trop célèbres Missions des jésuites aient été formées par la prédication de l'évangile; ils trouvèrent plusieurs grands établissemens déjà créés par les conquerans et qu'ils ne firent que transférer '. Ils avaient donc affaire à des Indiens dejà vaincus, abattus, asservis et appartenant à la race des Guaranis, dont les tribus, qui vivent encore sauvages dans les montagnes septentrionales du Paraguay, sont si peu entreprenantes. qu'elles causent rarement des dommages. On a vu quel moyen fort simple les jesuites employaient pour former une nouvelle peuplade; mais il est de fait que la ruse et la force ont aussi été employées par eux pour augmenter le nombre des neophytes.

Ces Missions, dit M. Rengger, ont eu pourtant

<sup>1</sup> Voyez l'intéressant ouvrage de MM. Rengger et Long-champ. Essai historique sur la révolution du Paraguay; Feliz de Azara, tome II, et surtout le livre huitième de l'Histoire Philosophique des Deux-Indes, par Kaynal, où la conduite des jésuites est jugée avec la plus grande impartialité.

l'avantage de protéger les Indiens; mais au lieu de les faire entrer dans la voie de la civilisation, afin de parvenir un jour à les rendre *chrétiens*, les jésuites n'en firent que des *automates*, qu'ils exploitaient à *leur profit*.

Tous les travaux les plus pénibles se fesaient au son de la flûte et du tambourin! Comme c'est poétique! Vous représentez-vous bien, trente mille Indiens dansant et travaillant chaque jour au son de la flûte, devant les bons pères qui ne faisaient rien?... Apportant péniblement des carrières très-éloignées des pierres de taille d'une grosseur considérable, destinées à faire des logemens spacieux et commodes aux révérends pères; des poutres énormes, des colonnes de la plus grande dimension, charriées sur les épaules; d'incalculables richesses, produit des estancias, des chacras, des plantations de maté, de coton, de tabac, de riz, de canne à sucre, de blé, etc., déposées chaque jour dans les magasins publics, pour la communauté..... tout cela au son de la flûte et du tambourin... en cadence. - Voilà ce qui s'appelle comprendre la Bible! — Dépêchezvous donc de mettre vos biens en communauté avec MM. les jesuites, pour avoir comme les Guaranis, une chemise commune, un calecon commun, la ration commune et les pieds nus toute notre vie! — Mais, mauvaises têtes que vous êtes, vous serez exempts de révolutions, vous serez garantis contre l'ambition de vos semblables, vous serez heureux. — Merci. Vous rappelez-vous, par hasard, que votre bonne maman vous ait fait répéter (quand vous étiez bambin, et que vous n'entendiez encore malice à rien) la fable du pot de terre et du pot de fer ? eh bien, le pot de terre, c'est nous et le pot de fer, ce sont les jésuites, ou ceux qui entendent la Bible comme eux... Croyez-moi, faites vos affaires vous-mêmes; ne perdez pas de vue ce dogme fondamental de la liberté du peuple aux États-Unis:

« La providence a donné à chaque individu le dégré de raison nécessaire pour qu'il puisse se diriger lui-même dans les choses qui l'intéressent exclusivement. »—Telle est la grande maxime sur laquelle repose la société civile et politique du Continent américain '.

Digitized by Google

Le père de famille en fait l'application à ses enfans, le moître à ses serviteurs, la commune à ses administrés, la province aux communes, l'état aux provinces, et l'union aux états. Etendue à l'ensemble de la nation, cette maxime est la plus haute expression de la souveraineté populaire. — Voyez l'ouvrage de M. Alexis de Tocqueville: De la Démocratie en Amérique, 2 vol. in-8°.

Nous séjournames deux mois aux Missions, allant et venant de San-Borja au Piratini, au confluent duquel était l'excellent M. Bonpland', vivant en solitaire, logé à-peu-près comme le consolateur de Chactas. L'ex-intendant de l'impératrice Joséphine, le voyageur célèbre, nous accueillit avec une bonté toute paternelle et s'efforça de contribuer, en ce qui dépendait de lui, au succès de nos chasses et de nos récoltes zoolologiques. Quand nous partimes de San-Borja, M. Bonpland se préparaît à se rendre dans la province de Corrientes d'où il devait descendre ensuite à Buénos-Ayres.

Toute la campagne avoisinant le Piratini est montueuse? les pâturages sont très-convenables à l'éducation des chevaux, des mules et des bêtes à laine. Il s'y fait un grand commerce de mulets pour la province voisine de San-Paulo (St-Paul). Les grès rougeâtres; quartzeux m'ont paru former la base des côteaux. Il y a beaucoup de forêts de peu d'étendue, mais fréquemment répétées; on les appelle capoes ou matos,

<sup>1</sup> Au rincon de San-Juan-Miri.

<sup>2</sup> Rivière de 4º ordre, comme le camacua.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Singulier, capao (prononcez capaon, capaons). C'est au milieu de ces bois que se font les cultures de maïs ou autres ; ils prennent alors le nom de roça ou de roçado.

suivant leur étendue; c'est ce qu'on nomme islas dans la province de Corrientes.

Le 4 février 1834, nous prîmes congé de MM. Ingres et Serni pour profiter d'une caravane ou troupe de charrettes retournant à Rio-Pardo. Cette caravane se composait de sept charrettes dont trois étaient couvertes, attelées de huit bœus chacune, plus trente autre bœus et huit chevaux marchant en troupeau devant nous pour les relais. Qutre mes deux compagnons et moi, le personnel se composait du tropero ou capataz (contre-maître) et de quatre arreadores (piqueurs) dont deux étaient nègres et un Indien; le capataz et un arreador étaient Brésiliens. Nous cheminions tantôt à cheval, tantôt à pied, ou en charrette.

Le 10, à la fin du jour, nous arrivames sur la rive gauche de la Guaïaraça, petite rivière coulant sur un lit de grès rouge; elle prend sa source, non loin de là, dans les montagnes, et, après s'être grossie de nombreux ruisseaux, elle va se jeter au nord-ouest, dans le Camacua; il n'y avait alors que quelques pouces d'eau, mais aux moindres pluies elle déborde beaucoup dans les plaines adjacentes et son cours devient rapide.

J'estimai que nous avions parcouru quatorze à quinze lieues au sud-est de San-Borja. Ce pays est montueux, alternant fréquemment avec des vallons profonds et des côtes à pente raide. Sol de transport et de sédiment; des grès grossiers recouverts d'un peu de terre végétale. C'est à ce ruisseau que commence, ou aboutit, la Serra, chaîne de montagnes appartenant à la Serra-do-Mar, ou chaîne orientale du système brésiliens.

Le 11, à trois heures du soir, nous commençames à gravir des côtes qui pouvait avoir soixante toises d'élévation; les points de vue étaient variées, on découvrait une étendue d'au moins dix lieues de pays au nord et à l'ouest; beaucoup de forêts de peu d'étendue mais épaisses et multipliées dans les lieux humides et sur la pente australe des côtes.

Environ à vingt lieues dans le sud de la Guaiaraça se trouve Alegrete petite ville frontière de la province de Rio-Grande avec la Banda-Oriental; elle est située, suivant les renseignemens que j'ai pu obtenir, par les trente dégrés dix minutes de latitude (sauf erreur), sur la rive droite du Garapuytao, petite rivière nommée Ybiripita par les Guaranis et qui va se jeter, au nord, dans l'Ybicuy. Cette petite ville, toute nouvelle, est assise sur des collines rocheuses, produisant des pâturages extrêmement nourrissans. On y élève beaucoup de bestiaux, de mulets très-renommés. Le commerce y est actif. A quelques lieues, vers le sud, il y a des montagnes riches en métaux; une d'elles contient une mine d'or d'une exploitation facile.

Le 13 au soir nous arrivâmes dans un parage, de la cima da Serra, appelé Boqueron-de-Santiago, à environ treize lieues sud-est de la Guaïaraça. Trois on quatre chacaras et estancias à l'entrée d'un vallon boisé, où coulait un ruisseau limpide; passablement de bestiaux, paissant dans les plaines ondulées, formaient un petit paysage animé.-Culture de mais, de mandioca, de tabac, de haricots noirs et autres légumes. - Beaucoup de perroquets à gorge et ventre violets (acamaille vineux); une autre belle espèce, vert tendre à front, épaulettes et cuisses rouge vif, vivant par bandes; l'épervier à larmes et le petit éperviervarié; l'oiseau-mouche vert-doré; des troupiales noirs; des cathartes aura et urubu étaient les seuls oiseaux qu'il y avait dans cette localité où nous

restâmes quatre jours à réparer des essieux brisés'.

Le 17 nous arrivames dans la partie de la Cima da Serra la plus bouleversée, la plus agreste, mais aussi la plus pittoresque. Ici des forêts antiques où domine le gigantesque Timba - uva dont le tronc creusé sert à faire des pirogues de la plus grande dimension, un ruisseau d'une eau claire et limpide, des chaumières de pauvres moradores (habitans) isolées au fond d'un large ct profond vallon, où paissaient quelques vaches et quelques moutons; des roches escarpées menaçant le voyageur, des coteaux récemment brûlés, audessus desquels planaient silencieusement des vautours aura : d'autres encore couverts de hautes graminées (andropogon) aux tiges d'or, destinées à être aussi la proie des flammes dévorantes, étaient les principaux détails d'un vaste tableau dont l'œil saisissait à peine les contours .

¹ Il y a beaucoup de fragmens de grès quartseux argilifère endurci (nº 6), formant de nombreux blocs allongés, servant à aiguiser, et se trouvant disséminés sur un sol argilo-calcaire contenant en outre du ailex noir, des géodes, rognons, cristallines, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les roches sont toutes de grès variés en espèces; mais ceux qui dominent, sont les grès quartzeux tendres, rougeûtres et jaunûtres, avec d'autres d'un grain plus fin, plus dur et lustrés. Des monticules

Le 18, nous descendimes dans une vallée profonde, sablonneuse, bordée de grands bois très-épais, dominés de toutes parts par d'immenses blocs de grès, penchés sur la vallée comme des édifices prêts à crouler. Une autre caravane nous avait rejoints pendant la nuit de sorte que les échos de ces montagnes retentissaient bruyamment des cris sauvages des arreadores animant continuellement les bœuss du geste et de la voix, et plus encore du cri indéfinissable des essieux de bois échauffés par le frottement. - Pâturages abondans, herbages très-épais, mais dépourvus de saveur et de qualités nutritives, car les habitans de ces montagnes sont obligés de donner, quatre à cinq fois l'an, du sel à leurs bestiaux, pour les exciter à manger, et les animaux le recherchent

sont composés uniquement d'argile ferrugineuse rouge, comme aux environs de San-Borja; point de cristallisation. Nous nous arrêtâmes près d'un ruisseau coulant au milieu des roches massives de grès, aux un fond d'une matière rouge de sang, cellulaire, assez semblable à l'hydrate de fer, mais si dure que je ne pus en détacher un seul fragment. Je fus tenté de la prendre pour une lave, quoiqu'il n'y eût aucune apparence de volcan aux environs. Un peu avant d'arriver à cette localité, j'avais trouvé dans un torrent de petites masses de pouszo-lite (scorie rouge décomposée), consistante et endurcie par de la séclite (déterminé par M. Cordier). Plus des petits blocs de calcaire concrétionné renfermant de l'argile rougeâtre, vraisemblablement d'origine volcanique, et enfin de la rétinite noirâtre. Dans les forêts je recueillis deux espèces de capillaires, qu'en rencoutre aussi aux Missions, l'adianthum capillus veneris, Lin. et l'adianthum affine Spr. avec plusieura autres cryptogames intéressans.

avec avidité. Nous avons vu des vaches et des boeufs venir autour de nos charrettes, les suivre long-tems, les lécher de toutes parts, comme pour nous montrer le besoin urgent qu'ils avaient de manger du sel. Après leur en avoir donné, les moradores de la Serra ont la coutume de brûler certains végétaux alcalins et de leur en faire manger la cendre; cela les purge et les dispose à engraisser.

Il y a peu d'habitans dans cette partie de la Serra. Ceux qu'on y rencontre sont de pauvres gens laborieux, mais non industrieux, ayant obtenu des concessions gratuites de terrein au milieu ou à proximité des bois; ils vivent ou plutôt ils végètent avec leurs familles, aidés par une nature vivifiante et l'aménité d'un climat salubre. Ils cultivent un peu de maïs, de mandioca, des haricots, des pastèques, (sandias) dans la saison. Ils ne peuvent élever beaucoup de bétail, par la difficulté de se procurer le sel nécessaire à sa nourriture. Cet inconvénient, dû entièrement à la qualité des pâturages est général dans tout le hautpays du Brésil, ainsi que dans une partie de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Buénos-Ayres, j'ai vu les Gauchos recogrir à ce moyen pour se purger; ils fesaient rôtir de la viande, la saupoudraient de cendre et la mangeaient, puis après ils buvaient une grande quantité d'eau.

Banda-Oriental; mais dans cette province, il n'y a guère que sur la Serra, et surtout entre le Jaguary et la Guaïaraça que le besoin de sel se fait impérieusement sentir; parce qu'il existe dans les autres endroits une argile limoneuse, salpêtrée, appelée barro, (glaise), que les animaux mangent avec la même avidité que le sel 1. Il serait facile de remédier à l'inconvenient du manque de sel avec des moyens suffisans pour en faire venir, soit par la voie de l'Uruguay, et de l'Ybicuy, soit par celle de Porto-Alégre et du Jacuy; alors on pourrait former des établissemens fort avantageux dans ces montagnes pour l'éducation des bestiaux, des mulets principalement.

Après avoir suivi la vallée, dans la direction de l'est, l'espace de deux lieues, la route tourne au sud en gravissant de nouveau les montagnes,

a Les terrains où se rencontre cette glaise, sont appelés barreros par les Espagnols, et barreiros par les Portugais. M. Auguste Saint-Hilaire dit qu'il en existe dans la province de Minas-Geraes et particulièrement dans le sertao (désert); c'est une chose très - importante pour les estancieros. Les bestiaux de la Serra ont souvent à souffir beaucoup d'un insecte connu au Brésil sous le nom de carrapato; il est de l'ordre des parasites, genre ricinus de G. (ixodes de Latr.) et il incommode les hommes autant que les animaux. En 1834, il s'était propagé de telle sorte, qu'il était devenu un véritable fléau; les bestiaux en étaient couverts et ils mouraient en peu de jours. On avait offert une forte récompense à celui qui trouverait le moyen de détruire cet insecte.

alors on arrive sur un nouveau plateau, et l'aspect du pays change complétement. On descend continuellement, l'espace de cinq à six lieues, jusqu'à la rivière Jaguary-Guazu. Le sol n'est plus caillouteux; on ne voit que du sable fin, blanc comme neige en beaucoup d'endroits et rouge dans d'autres; ce dernier est infériour au premier, dans la superposition des couches '. En descendant, nous traversames le hameau de San-Francisco, où il y avait jadis une chapelle et une petite peuplade de Guaranis, relevant des Missions. Il n'y a plus à présent que dix ou douze chaumières et trois ou quatre maisons en charpente couvertes en tuile rouge. Néanmoins, de nouveaux povoadores (fondateurs) commençaient à s'y établir et à cultiver les terres; il y avait même deux vendas (pulperias), ce qui ne manquera pas d'y attirer d'autres moradores des montagnes. Ce lieu est convenablement situé sur un

I Etude géologique d'un ravin de 20 pieds de profondeur, sur ce plateau de la Serra. Terre noirâtre, pravenant du détritus des végétaux, 2 à 3 pieds; sable blanc, fin, compacte, 6 pieds; sable rouge, mélangé d'argile, 2 pieds; argile limoneuse ou glaise, 2 à 3 pieds; une roche tendre, en formation, d'une jolie couleur rose, marbrée de jaune, provenant du mélange des couches de sable rouge et blanc, unis par un ciment argilo-calcaire en dissolution dans l'eau du ravin, formait le fond et s'étendait très-avant. Près de ce ravin, un monticule marmeux. Du reste peu de calcaire; toutes les montagnes, les moraes isolés ne m'ont offert que des grès variés en espèces.

petit plateau, traversé par la route des Missions, dominant une grande étendue de pays, entouré de forêts, de ruisseaux et de paturages; à proximité du Jaguary-Guazu, afiluent de l'Ybicuy, ce lieu deviendra bientôt le marché des hameaux et des estancias de la Serra des Missions.

A une lieue du hameau de San-Francisco, nous passames une petite rivière appelée Jaguary-Miri (petit Jaguary): elle coule sur du sable blanc et déborde aux moindres pluies; mais son peu de profondeur la rend guéable en tout tems.

Le 19, nous avions la Serra à notre gauche. Après avoir monté et descendu souvent, tourné des mornes isolés couverts de forêts sombres, nous arrivames sur la rive droite du Jaguary-Guazu (grand Jaguary), rivière de troisième ordre, dont les environs sont magnifiques; elle prend sa source dans la Serra, vers le nord-est ', et va se jeter, après bien des détours, dans l'Y-bicuy-Guazu au sud-ouest.

<sup>&#</sup>x27;A partir du rio Toropy la Serra fait un grand zig-zag en s'écartant un peu de la ligne est et ouest, vers le nord; puis elle redescend au sud-ouest, entre le Jaguary et la petite rivière Guaiarapa, en se ramifiant et s'étendant beaucoup vers la Banda-Oriental et les Hautes-Missions. Sa masse principale, non interrompue, est entre le hameau de San-Francisco et le boqueron de Santiago.

Le Jaguary était fort bas, heureusement pour nous, car il eût été difficile de le passer sans accident. Dans cet endroit (le passo) il coule sur un fond de sable et de galet; les bords, ayant près de vingt pieds d'escarpement sont de sable blanc à gros grain; la rive gauche semble une dune, tant le sable y est amoncelé. Malgré l'escarpement de ses rives, cette rivière déborda dernièrement, dans les plaines voisines, à une hauteur de quatre ou cinq pieds au dessus de son lit naturel.

Les cailloux roules et les blocs épars dans le fond du Jaguary sont tous de grès d'espèces différentes. Une partie considérable de la rive gauche, mélangée d'argile et de sable, éboulée, détachée, entraînée au milieu du lit et l'obstruant, avait déjà pris une consistance pierreuse; quelques parties même, battues par les courans, étaient lustrées '. Mais ce qui m'étonna davantage, moi, qui cherchais à prendre la nature sur le fait, c'est que je retrouvai là, sur la rive droite, une roche de grès marbré, ou bigarré, semblable à celle que j'avais observée en formation dans un ravin de la Serra. C'était, à la superficie du sol,

<sup>1</sup> A et B n° 10 des échantillons déposés au muséum.

un grès quartzeux argilifère tendre, bigarré de jaune et de rouge, et au-dessous, jusques trèsavant, probablement, le même grès, avec les mêmes couleurs, mais très-dur, lustré, et non argilifère '.

En face du gué, à distance d'un quart de lieue, une montagne, isolée dans la plaine verdoyante, s'élève à plus de cent toises de hauteur et paraît une immense forteresse élevée pour défendre le passage et protéger la plaine. Sa forme est exactement celle d'un catafalque, pouvant avoir une soixantaine de toises de longueur, au sommet, sur une dixaine de toises de largeur, tandis que les croupes s'étendent beaucoup de chaque côté, au nord et au sud. La partie prêtant face à l'ouest est boisée irrégulièrement et laisse voir des clairières verdoyantes. La roche,

En géologie, le mot roche ne s'emploie pas seulement pour désigner un amas pierreux très-dur, comme on le comprend communément; il désigne aussi un amas de substance minérale simple, ou composé, de quelque étendue. L'écorce minérale, ou la partie connue du globe terrestre se divise en terreins, dont chacun est formé par un certain assemblage de couches; ces couches sont composées de masses minérales appelées roches, et ces roches le sont à leur tour de substances minérales simples. La roche qui contient des substances utiles, telles que des métaux, est appelée minerai. Les terreins appartiennent à diverses formations ou périodes, caractérisées par la nature des fossiles qu'on y rencontre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nos 40 bis et 40 ter. id.

(qui m'a paru quartzeuse) mise à nu vers le sommet, forme une corniche occupant toute la longueur, et est recouverte, à la cîme, par un tapis de gazon toujours vert. La partie prêtant face à l'est était une forêt épaisse. Des croupes et du pied de cette jolie montagne partent en divergeant, des ruisseaux et des sources, ombragés de grands arbres. La plupart des ruisseaux vont au Jaguary, après avoir serpenté dans la plaine; cette rivière, enclavant depuis le nord-est jusqu'au sud-est toutes ces prairies, contribue beaucoup à la beauté du paysage. Un peu plus loin, vers le sud-est, une autre montagne isolée, de la même hauteur, ou à-peu-près, que le catafalque, présente l'aspect d'un cône affaissé, mais si couvert de forêts jusqu'à la cîme, qu'il en paraît tout noir.- Sur la rive gauche du Jaguari était alors une estancia, avec venda; sur la rive droite, mais à quelque distance de la rivière et sur une autre colline, une autre estancia couverte en tuile rouge, fabriquée sur les lieux.

En partant du Boqueron nous avions fait cinq lieues au nord - est, quatre et demie au sudest, et ensuite quatre lieues à l'est; en tout treize lieues et demie (approximativement), du Boqueron de Santiago jusqu'au passo du Jaguary-Guazu.

On rencontre dans cette localité beaucoup de singes du genre alouatte, appelés par les Brésiliens bugios '. Nous tuâmes un vieux mâle trèsbarbu, presque rouge; la femelle que nous blessames, était d'une teinte blanchatre, comme celle du hurleur noir; quant au jeune mâle de moins de deux ans, il variait en couleur depuis le blanc jusqu'au marron-roux. Nous en retrouvâmes fréquemment, dans tous les grands bois, jusqu'à Porto-Alègre, par les 30° de latitude et je puis affirmer positivement qu'il y en a au sud de Cassa-pava, sous la 31e parallèle, ce qui est contraire à l'opinion d'un célèbre voyageur, qui pense que la limite géographique des singes est le 27e degré, dans la partie australe du nouveau continent. J'ai vu, de plus sur le Jacuy, entre Rio-Pardo et Porto-Alègre, une espèce de ozistiti assez commune, quoique le froid y soit vif pendant

ce hurleur dans la Mission de San-Borja, où l'on ne trouve, je crois que le caraya de Az.: (stentor-caraya). Comme les carayas, les oursons grimpent par bandes au sommet des grands arbres (les cèdres principalement, et poussent, au lever, au coucher du soleil, et même dans la journée, surtout lorsqu'il doit pleuvoir, des hurlemens épouvantables qui augmentent progressivement comme une bourrasque de vent et cessent tout-à-coup pour faire place à un court silence ou à un grognement semblable à celui d'une troupe de cochons. On m'a offert, chez M. Bonpland, une femelle de caraya. Elle était d'un gris blanchâtre tirant sur le jaune paille, dans les parties supérieures du dos.

l'hiver. Un de mes amis (M. Zambeccary) en emporta un vivant au mois de juin à Buénos-Ayres. Les coatis sont aussi très-nombreux dans les mêmes localités. Les nègres de Porto-Alègre en vendent de fort belles peaux, ainsi que de bugios, pour des bagatelles.

Les chacaras, les estancias sont multipliées dans cette localité. Le sol est composé d'argile jaune et rouge, contenant des parcelles de mica. J'observai dans les ravins que les grès de formation récente ainsi que ceux qui n'ont pas encore acquis la dureté des pierres, se trouvent presque toujours au-dessus d'un banc d'argile, recouvert lui-même d'un banc de sable, ou vice-versa; d'où je conclus que c'est l'infiltration des eaux dans ces substances qui prépare le ciment nécessaire à leur union intime, de manière à former un corps compacte, se durcissant de plus en plus avec le tems, et le grain doit être d'autant plus fin qu'il y a moins de sable dans le mélange. Je remarquai beaucoup de grès arénacé, suffisamment poreux pour faire des pierres à filtrer; mais les habitans de ce pays favorisé de la nature, n'ont pas besoin de se donner ce travail, chaque bois, chaque vallon

<sup>·</sup> Prononcez bougios; les nègres les appellent bujus.

renfermant un ruisseau ou une source d'eau cristallisée, invitant à boire par sa fraîcheur et sa transparence.

Le 21, le tems était nuageux; le vent, d'abord nord, passa au nord-ouest, puis à l'ouest vers le milieu du jour et souffla avec force. La chaleur devint suffoquante. Un orage se forma dans le sud et monta rapidement vers le nord, au-dessus de la Serra, où il éclata sur les cinq heures du soir. Alors il plut abondamment; nous admirâmes les étonnans effets de nuages, fortement condensés, passant comme des colonnes de fumée entre les pics des montagnes et les forêts dont ils sont couverts.

Nous passames par le hameau de San-Vicente. Une chapelle, une vingtaine de familles d'Indiens-Guaranis, dirigées par un lieutenant brésilien, dépendant du commandant de Saô-Borja, en formaient la population. Ce n'est proprement qu'une estancia, restée par miracle entre les mains des Guaranis; celle-ci dépendait de la Mission de San - Miguel. Les herbages y sont meilleurs que dans la Serra. A partir du Jaguary, ils ont moins de hauteur, sont plus nourrissans, paraissent avoir plus de saveur; on y trouve

probablement des barreiros, car les bestiaux engraissent sans le secours du sel. Le terrein est très-sablonneux, ondulé, les arbres, moins vigoureux, sont envahis, de la cîme jusqu'au pied, par des lichens, des mousses lichéneuses et des plantes parasites.

Entre Sac-Vicente et le Toropy, je commençai à rencontrer, sur les collines, de nombreux débris organiques appartenant au règne végétal, à l'état fossile. C'étaient des troncs d'arbres siliceux, dicotylédonés, de trois à quatre pieds de longueur. La route en était pavée, ainsi que de grès et de galets de silex noir. J'eusse désiré pouvoir faire quelques excavations, parce qu'il est probable que ces collines sont formées, en grande partie, de débris de cette nature et qu'on devait y rencontrer des ossemens d'animaux. Je pris plusieurs beaux fragmens de ces bois, qu'on peut voir au Muséum; on en trouve sur une étendue de plus de quarante lieues. — A la fin du jour nous arrivames sur la rive droite du Toropy, rivière de quatrième ordre ( toujours comparativement à l'Uruguay); la pluie tombait avec force et le tonnerre grondait avec fracas dans la Serra, que nous avions à notre gauche, à distance de trois ou quatre lieues. Craignant, avec raison, que ces

pluies d'orage ne fissent enfler promptement la rivière, nous conseillames au Tropero de tenter le passage; ce qu'il se détermina à faire malgré l'obscurité profonde dont nous étions menacés.

Le passage du Toropy est très-mauvais en tout tems mais plus particulièrement à la suite des pluies. Du côté de l'ouest, on traverse un bois sombre, entrecoupé de saignées profondes et boueuses avant d'y arriver. Le fond du lit est de sable mélangé de galet, par places ; la rive gauche, élevée de douze à quinze pieds, est formée d'un banc de glaise unie à du sable et, conséquemment, fort glissante en tems de pluie, aussi est-ce un véritable écueil pour les troupes de charrettes. Ce fut avec un mal incroyable que nous parvinmes à passer; on fut force de mettre jusqu'à huit paires de bœufs.. et malgré la force qu'ils faisaient, l'une des charrettes de la caravane versa en montant; une autre resta embourbée fort long-tems, ce ne fut que très-avant dans la nuit, et à force de bœufs, de travaux autour des roues qu'on parvint enfin à la tirer du mauvais pas. Il plut toute la nuit; nous étions dans un état pitoyable, et pour comble de disgrace, il fut impossible de faire du feu.

Ce n'est pas un petit travail que de relever une

de ces charrettes! il faut d'abord enlever les cuirs, les fardeaux de crin ou autres denrées dont elle est chargée, attacher des cordes au sommet du toldo (toiture légère, arquée, mais très-élevée, dont elles sont couvertes), puis atteler un grand nombre de bœufs pour la mâter; mais on ne réussit pas toujours du premier coup.

Le lendemain je descendis dans le lit du Toropy et je trouvai une grande quantité de fragmens de bois fossiles, roulés, d'espèces variées; plus de la moitié des galets étaient de cette nature.

Nous avions fait environ neuf lieues, du Jaguary jusqu'au Toropy, d'abord au rumb nord-est, puis est, puis est-sud-est auprès du passage de cette dernière rivière.

Le 22, à onze heures du matin nous nous remîmes en route pour gagner le passage de l'Ybicuy, distant seulement de deux lieues et demie de celui-ci. Nous eûmes à traverser une plaine basse, fort marécageuse, remplie d'oiseaux aquatiques. Jamais je n'avais vu tant d'oiseaux réunis, et d'espèces si variées; c'étaient surtout des ibis, des hérons, des grues; ce joli héron flute

du soleil de Az. : (ardea cyanocephala de Lin): des poules d'eau, le râle géant, des bécassines, (rhynchées) des vanneaux armés, des canards etc.

Nous chassames tout le long de la route, au milieu des criques, des lagunes et des joncs: nous tuâmes un catharte aura et trois mandurrias couleur de plomb (d'Az.)<sup>2</sup>.

On rencontre plusieurs mauvais pas avant d'arriver à l'Ybicuy; un, entre autres, qui pourrait bien passer pour une rivière par sa profondeur.

L'Ybicuy est ici, une rivière de quatrième ordre, venant du nord-est, où elle prend sa source, au milieu de la Serra. Après avoir coulé, l'espace de douze ou quinze lieues, parallèlement à la chaîne de montagnes, elle dirige son cours au

4 Très-bien nommé ainsi, car j'ai eu le tems de l'observer aux Missions, où il est extrêmement commun, et, tous les matins, nous l'apercevions, perché sur un arbre sec, le cou droit, verticalement tendu, regardant le soleil et faisant entendre un siffiement prolongé, doux et mélancolique, semblable à des notes détachées d'une flûte, et répétés plusieurs sois sur le même ton. Il se tient près des habitations.

s La mandurria ou curucau, proprement dit, (Tantale albicollis de Lin.) est commune aux Missions et dans l'intérieur de cette province. On l'entend, matin et soir, à une grande distance. Lorsque je chassais aux bords du Camacua, je les voyais partir des bois, le matin, aller bien loin dans les plaines, puis revenir le soir au même gîte, en tenant presque toujours le même chemin. sud-ouest pour se réunir à l'Uruguay, se grossisant de plus en plus du tribut de nombreux affluens. Il paraît, si j'en dois croire les renseignemens recueillis sur les lieux, que c'est à tort qu'on désigne cette rivière sous le nom de mini ou miri (mots guaranis signifiant petit ou petite), car on affirme que c'est la même qui se rend directement à l'Uruguay, après avoir reçu les eaux du Toropy, du Jaguary et d'une infinité d'autres rivières, d'un ordre inférieur, tant du nord que du sud. Il n'y aurait rien d'étonnant à cela puisque la chaîne de montagnes (la Serra) est indiquée sur toutes les cartes (même sur celles de Azara) comme se dirigeant au sud, entre le Jacuy et l'Ybicuy-miri, tandis qu'au contraire elle suit les rumbs est et ouest jusqu'au-delà du Jaguary. Il y a donc une rectification importante à faire sur les cartes.

Le passage de l'Ybicuy est très-facile à effectuer en basses eaux, parce que ses rives, toutes de sable pur, sans mélange de galet ni de pierres quelconques, sont faciles à gravir.

La pluie de la veille l'avait déjà fait croître suffisamment pour nous contraindre à décharger nos bagages et à les placer au-dessus du toldo de notre charrette; nous fûmes heureux d'avoir nos collections enfermées dans des caisses de ferblanc, car, dans le cas contraire, elles eussent souffert beaucoup, l'eau étant entrée de deux pieds dans la charrette. Les bœufs étaient à la nage. Le jour suivant nous n'eussions pu passer, parce qu'il n'y avait aucune pirogue pour transporter les marchandises, ce qui eût obligé à attendre la baisse des eaux. On conçoit que c'eût été fort peu récréatif de rester là comme Gaspard l'avisé.

Les deux lieues et demie que nous cûmes à faire au milieu des marécages, furent au rumb sud.

Le 23 fut employé à faire sécher les cuirs, mouillés pendant le passage, et à carnear (faire de la viande).

Il y avait une estancia à deux portées de fusil du passo, sur une colline se prolongeant de l'est au sud-ouest. La qualité des pâturages angmente de plus en plus, ils sont très-nourrissans; le bétail engraisse vîte, le besoin de sel ne se faisant plus sentir, à partir du Toropy. — Peu de variété dans la végétation, mais de jolies graminées avec

de nombreuses synanthérées flosculeuses de couleur bleue, des solanées jaunes, des verbenacées bleues, parsemées au milieu de la verdure des prés.

Dans l'Ybicuy, le poisson est abondant, ainsi que dans toutes les rivières et ruisseaux que nous traversames.

Il passe fréquemment des troupeaux de boeus et de vaches que l'on conduit aux charqueadas, dans les environs de Rio-Pardo. Il passa plus de douze cents vaches pendant les deux jours que nous restâmes là. C'est une chose curieuse à voir que ces passages : les effets des arreadores (piqueurs, conducteurs) se placent dans un cuir, dont les bords relevés forment une petite nacelle surnageant très-bien. Un Indien, ou tout autre, à la nage, la conduit au moyen d'une corde qu'il tient à la main; nous vîmes faire ainsi huit voyages de suite au même Indien, sans s'arrêter, sans qu'il parût fatigué; le trajet était pourtant d'aumoins quinze toises. Les autres peones passèrent sur leurs chevaux, à poil nu, prenant la précaution de se laisser glisser le long des flancs du cheval, et se tenant de la main droite à la crinière tandis que de l'autre ils nageaient et

dirigeaient l'animal en le frappant à la tête. Quand le passage est difficile, soit par une crue excessive, soit par un courant trop violent, et qu'un homme ne sait pas nager suffisamment pour se risquer, il se place dans le cuir, avec les effets et une partie des bagages, cela s'appelle passer en pelota, parce qu'en effet, le cuir relevé par les bords ressemble à une pelote; la corde s'attache à la queue d'un cheval et il passe ainsi non sans danger, car si le cheval est mauvais nageur ou peu docile ou fatigué, la pelote de cuir court grand risque de s'emplir d'eau ou d'être emportée avec l'animal. C'est ainsi que périt malheureusement le docteur Frédéric Sillow avec deux de ses compagnons de voyage, en passant une grande rivière débordée, de la province de Saint-Paul.

Les environs du Toropy et de l'Ybicuy ne sont pas, à beaucoup près, aussi agréables que ceux du Jaguary et du Jacuy; je ne les crois pas non plus très-sains. Cependant les montagnes de la Serra, couvertes de forêts, qu'on aperçoit dans le nord-ouest du Toropy et le nord-est de l'Ybicuy sont d'un aspect imposant. Tout le pays s'étendant au-dessous de ces montagnes, c'est-à-dire, à l'est, au sud-est, et au sud-ouest, présente de

grandes plaines basses, marécageuses, terminées par des collines peu élevées, couvertes d'excellens pâturages.

Les terreins sont d'alluvion, composés uniquement de sable, de terre limoneuse, de galets quartzeux, de bois fossilisé et d'argile diversement colorée; point de calcaire, du moins à la superficie.

Le 24, nous tuâmes, dans l'Ybicuy, un jacaré (caïman) long de sept pieds. Ils sont communs dans toutes ces rivières, et même les lagunes; quelques uns ont quinze pieds de long; ceux-ci tuent des vaches, des chevaux, des mulets qu'ils entraînent au fond des eaux en les tenant par le museau, et quand les membres commencent à se désunir par la putréfaction, ils en mangent les chairs.

Le 25, beau tems, mais orage ux; vent de nord, brûlant. Le thermomètre Réaumur marquait à une heure vingt-neuf degrés et demi, à l'ombre, et au soleil quarante-six degrés deux tiers. En route à quatre marès du matin; rumb nordest; suivi la rive gauche de l'Ubicuy l'espace de cinq lieues dans la plaine marécageuse. Le chemin est affreux, fréquemment coupé par des mares, des fossés profonds et boueux. — Déchargé plusieurs fois les charrettes pour passer des ruisseaux débordés, ayant cinq à six pieds de profondeur. Quand l'Ybicuy déborde, toute cette plaine est inondée; on suit alors une autre route, passant au-dessus des collines vers l'est-sud-est, mais elle est beaucoup plus longue. Nous mîmes sept heures à faire trois lieues dans ces marécages.

Vers cinq heures du soir un orage qui s'était formé dans l'est, passa dans le nord puis éclata. Le plus fort de la pluie tomba dans la Serra où la grande chaleur concentrée la fit à l'instant vaporiser, et nous vîmes des nuages épais s'élever de terre et rester suspendus à quelques centaines de pieds au dessus des forêts. A neuf heures du soir, il s'éleva un vent du sud assez violent qui balaya tous les nuages et l'atmosphère resta pure et diaphane.

Le 26, beau tems; le vent, nord-est le matin passa au nord vers le milieu du jour; alors la chaleur redevint excessive, l'atmosphère se chargea de nouveau de nuages épais et il se forma bientôt un nouvel orage qui éclata sur les huit heures du soir; mais il dura peu, le vent de sudest souffla fortement comme la veille.

Après avoir suivi les bords marécageux de l'Ybicuy l'espace de cinq lieues au nord-est, la route tourne à l'est, en montant par des côteaux disposés en amphitéâtre, jusqu'à une estancia où les voyageurs s'arrêtent ordinairement.

Dans la plupart des estancias ou des faxendas il y a un rancho ouvert, sans autres meubles qu'un baril ou une cruche d'eau, une corne, une banquette ou deux, et quelquefois, mais rarement, un lit de sangle fait avec des lanières de cuir non tanné: c'est ce que les Brésiliens appellent casa dos hospedes (maison des hôtes). Le voyageur, à cheval ou à pied, s'approche de l'habitation principale, mais toujours en dehors des balustrades dont elles sont entourées, et dit Oh! de casa!... ou bien, le plus ordinairement, Cristo '! Alors le maître ou un capataz se présente et dit: pode V. M<sup>ced</sup>. apear (vous pouvez mettre pied à terre) ou bien, brusquement pode entrar (entrez); mais il y a loin de l'urbanité

Les Argentins et les Orientalistes disent ave maria purissima! et l'on répond de l'intérieur sin pecado concebida... Pase vd, adelante, caballere; entrez monsieur.

des Brésiliens de la province de Rio-Grande à celle des Orientalistes, surtout sur la route des Missions à Porto-Alègre. On fait passer le voyageur à la casa dos hospedes et là, il est servi par un nègre esclave, ou un Indien, sans communiquer davantage avec la famille de l'estanciero ou du fazendeiro.

Ici recommencent les forêts, les hauteurs, les jolis sites, les points de vue étendus; on trouve aussi très-fréquemment des chaumières sur le passage.

En route, vers quatre heures.—Notre manœuvre de chaque jour était, de partir au lever du soleil, quand on avait pu réussir à rallier tout le troupeau de bœufs et de chevaux épars dans la campagne, et de marcher jusqu'à onze heures ou midi; alors on choisissait un endroit à proximité d'une source, d'un ruisseau, d'un marais, ou d'un bois, pour camper; les charrettes de la caravane se plaçaient de front sur une même ligne, les bœufs étaient lâchés dans la campagne, et l'on faisait la cuisine pour diner; elle consistait en un morceau d'assado, avec de la farine sèche (de mandioca), ou en un guisado fait dans une marmite avec de la graisse et de la farinha

détrempée. Après le diner on dormait à l'ombre sous une charrette, jusqu'à ce que le fort de la chaleur fût passé; je mettais cet instant à profit pour chasser aux insectes ou aux oiseaux, et pour sécher les plantes recueillies en route. Vers trois ou quatre heures on rassemblait les bœufs et les chevaux, portant tous un nom distinctif; on enlaçait ceux qui devaient travailler et l'on marchait jusqu'à huit ou neuf heures du soir, pour camper de nouveau et faire à souper : nous mangions ordinairement des feijoes pretos (haricots noirs), cuits avec un morceau de charque, et saupoudrés dans la gamelle avec de la farinha. Tout le monde mangeait au même plat; nous ne buvions jamais en mangeant, mais après le repas un nègre apportait un chifre (corne) plein d'eau, et chacun buvait à la ronde 1; celui qui se fût dérangé pendant le repas pour aller boire eût couru le risque de se brosser le ventre au retour; car les animaux de proie ne mangent pas avec plus de voracité que les Brésiliens do campo. Quelquefois nous régalions le tropero d'un morceau de fromage et d'un coup de cachaça; alors nous étions bons amis et il nous donnait des preuves manifestes de son amitié par les nombreuses fla-

<sup>1</sup> Voyez la note K.

tuosités que son estomac en travail laborieux laissait échapper avec bruit : c'est, du reste, passé en usage dans la bonne compagnie; c'est l'accompagnement obligé du jeu du cure-dent, ou de la pointe du facaó (couteau-poignard) qui en tient lieu.

Le 27, nous traversames le hameau de la Porterinha, ainsi nommé à cause d'une ancienne porte d'estancia, du tems des jésuites, dont on voit encore des vestiges. Les chétives demeures de ce hameau ne sont pas groupées ensemble, mais disséminées à de grandes distances, comme dans la plupart des villages et des districts de ces contrées. De ce lieu on aperçoit, dans le lointain, la chapelle de Santa-Maria da Serra, assise sur une croupe du versant austral de la Serra; il peut y avoir six lieues de distance dans l'est.

Même terrain argileux; toujours des bois fossiles et des forêts multipliées.

28. Tems couvert; vent nord-est, température douce; pluie par intervalles.

Nous observâmes des effets d'évaporation ad-

mirables au-dessus de la Serra, que nous avions à notre gauche à distance de trois ou quatre lieues. Toutes les montagnes de la Serra-do-Mar, ou Serra-Géral, sont couvertes, dans la partie regardant le sud et l'est, de forêts épaisses, Il paraît qu'après plusieurs jours de chaleurs excessives ces forêts s'échauffent considérablement, car nous avons remarqué que les pluies d'orage, qui venaient à tomber se vaporisaient immédiatement, en s'élevant comme un rideau de gaze dans une décoration théatrale. Ces vapeurs se condensent bientôt en nuages épais au-dessus des montagnes et forment de beaux arcs-en-ciel, quand la température est froide, mais si la chaleur continue à rarésier l'air et que le soleil darde de ses rayons brûlans ces nuages vaporeux, alors ils se résolvent de nouveau en pluie fine, retombent dans les mêmes montagnes, forment des torrens, de nombreux ruisseaux, et contribuent au débordement rapide des rivières et des fleuves. C'est alors we si les pluies et le froid durent plusieurs jours, les débordemens deviennent considérables et se maintiennent long - tems, parce que presque toutes les collines et les montagnes de ce pays sont composées d'argile, de grès quartzeux, arénacés, renfermant de vastes réservoirs où les eaux sont recues par d'innombrables conduits, en forme

d'entonnoirs (qu'on observe fréquemment à la surface du sol) d'où l'eau filtre ensuite de toutes parts pour alimenter les sources. J'ai vu beaucoup de ces citernes naturelles, decouvertes par des éboulemens de terrain, contenant une eau plus pure que le cristal et invitant à boire par sa fraicheur. Il n'y a pas de coteau, de colline, de monticule qui n'offre au moins une source; aussi la plupart des vallons sont-ils marécageux ou fangeux, donnant naissance à ces estives, à ces banados, désespoir du voyageur, mais la consolation, la fortune des estancieros de la province de Rio-Grande et de la Banda-Oriental, en ce qu'ils garantissent leurs pâturages de la sécheresse dont sont ravagés si souvent ceux du sud de la Plata.

Nous approchions de plus en plus de la Serra, qui restait sur la gauche, parallèlement à notre marche, c'est-à-dire tantôt est, tantôt nord-est. Mauvais chemins; la pluie, tombée deux jours de suite, en les délayant avait laissé des amas d'eau assez profonds. Une de nos charrettes s'embourba en passant un bois à une lieue de Santa-Maria.

Le 1<sup>er</sup> Mars, nous montâmes une côte pour traverser la bourgade de Santa-Maria-da-Serra; nous étions alors au pied même de la Serra for-

Digitized by Google

mant comme une grande muraille sombre, destinée à séparer en deux portions à-peu-près égales, nord et sud, l'intéressante province de Rio Grande-do-Sul.

La situation de cette bourgade est assez agréable; les environs sont charmans, passablement peuplés. L'architecture des maisons est simple, mais on voit avec plaisir un toit rose, un peu relevé et saillant, faire ressortir la blancheur des murailles. Les maisons sont en charpente, enduite d'argile; il y a plusieurs rues, et une chapelle fort simple. La population peut s'élever de mille à douze cents ames. Presque toutes les maisons ont un petit jardin renfermant un bois d'orangers', ce qui leur donne de l'ombrage et contribue à l'embellissement du paysage. On remarque beaucoup d'activité dans cette population centrale de la province : Santa-Maria est le marché des hameaux d'alentour, compris entre la Cacheira, Cassa-Para, Alegrete, et San-Borja. Il a encore l'avantage d'être situé sur la route des Yerbales

Dans les Missions, les jésuites avaient beaucoup multiplié les plantations d'orangers; ils s'y sont naturalisés; on en trouve partout même dans les lieux inhabités, mais tous ne produisent pas de bonfruit. Comme l'a remarqué d'Azara, les orangers ne souffrent aucun autre végétal parmi eux; ce sont les aristocrates du règne végétal.

et des Missions, et d'être à proximité d'une autre bourgade des montagnes, appelée Saô-Martinho, située à environ trois lieues de là, sur la Cina da Serra, dans le nord-ouest.

A cinq lieues au sud de Santa-Maria on voit une mine d'or en exploitation, qu'on dit être très-productive. L'or pur se trouve en grains disséminés dans une roche de je ne sais quelle nature (quartzeuse, je suppose), qu'on brise à l'aide de pilons, pour l'en extraire. Il n'y a pas longtems que cette mine fut découverte : un estanciero, propriétaire du terrein, marchait et faisait paître tous les jours ses bestiaux sur l'or, sans s'en douter le moins du monde, quand un individu (hum diabo!) lui révéla un jour ses richesses!

A une vingtaine de lieues plus au sud, près de la petite ville de Cassa-Pava, on trouve d'autres mines d'or en exploitation; celles-ci donnent moins de travail; c'est une rivière nommée Camacua, l'un des affluens du lac dos Patos, qui prend la peine de le détacher et de le charrier avec les sables et graviers de son lit. Une infinité de ruisseaux et de terreins sont aurifères, dans cette province, mais les méthodes de lavages sont très-mauvaises et la poudre qu'on en obtient ne laisse pas grand bénéfice au propriétaire des nègres employés à ce travail;

on en perd d'ailleurs la plus grande partie, celle qui est imperceptible. Avec des machines convenables on obvierait à ces inconvéniens.

En traversant Santa-Maria-da-Serra, je remarquai, au milieu même de la route, des portions de troncs d'arbres fossiles, ayant six pieds et plus de circonférence, sur une longueur de deux à trois pieds. Il y en avait huit épars ça et là, que les habitans prenaient pour des pierres ordinaires. Plus loin, à environ un mille, nous en retrouvâmes d'autres en fragmens plus petits, dont je pris des échantillons. Le terrein dans lequel ils gisaient était de l'argile ferrugineuse, très-mélangée de sable, mais sans aucune autre pierre que ces débris du règne organique végétal. Dans ce même lieu, au sud-est de la bourgade, sont plusieurs mornes isolés, assez élevés. sur l'un desquels j'observai beaucoup de blocs, plus ou moins volumineux, sensiblement arrondis par le frottement des eaux; c'est, suivant

Dans les environs de Cassa-Pava, on trouve un banc d'albêtre gypseux, du basalte, du grès rouge, du fer et grande variété d'autres minéraux. Généralement toute la partie sud de la province de Rio-Grande, ainsi que la partie nord de la Banda-Oriental, sont riches en minéraux. Je dois ce renseignement au docteur Hillebrand, médecin allemand à la colonie de saô-Leopoldo près Porto-Alègre, lequel a accompagné quelque tems, le docteur Frédéric Sillow lors des explorations de ce naturaliste dans la Banda-Oriental.

M. Cordier, de la wacke endurcie, brunâtre, contenant quelques amandes de calcédoine et de quartz.

Nous avions fait à - peu - près seize lieues au nord-est et à l'est, depuis l'Ybicuy jusqu'à Santa-Maria. Nous reprîmes notre route à l'est-sud-est.

Le 2 nous cheminames parmi des forêts entrecoupées de paturages nourrissans. Beaucoup de bêtes à corne, mais peu d'habitations. Perruches, perroquets, et toucans à ventre rouge, en grand nombre. Des lapins (coelhos). — Végétation peu variée en phanérogames (si ce n'est parmi les arbres forestiers), mais grande abondance de cryptogames.

En descendant une côte rapide, la lourde charrette contenant nos bagages versa et tomba dans un trou; peu s'en fallut que mon cher compagnon Nouel ne fût tué; nous l'exhumâmes difficilement de dessous les caisses, dont les échantillons de bois fossile ne diminuaient certes pas la pesanteur. La route fait ici de nombreux détours, à cause de la disposition du terrein, coupé de vallons profonds, ou couvert de forêts, au milieu desquelles on a pratiqué le chemin (picada). La

Serra, toujours à notre gauche, à distance variable de deux à cinq lieues. Terreins argilo-sablonneux; minéraux rares. — Campé près de l'arroyo del sol (ruisseau du soleil).

Le 5 on arrêta pour dîner à deux lieues du Jacuy, à la lisière d'un grand bois, traversé par un ruisseau. Jeremarquai, pour la première fois, des fruits jaunes, de la grosseur et de la forme d'une petite poire ayant le goût de frambroise. L'arbrisseau qui les produit est connu dans cette province sous le nom d'araça, il y en a en grande abondance dans toutes les forêts peu élevées de la province. Ce fruit a cela de particulier que, de même que la duracine à Buénos-Ayres, il ne fait jamais de mal, quelle que soit la quantité qu'on en mange. On en fait aussi des confitures (dulces) assez semblables à celles de gouyaves.

Au moment où nous nous remettions en route, un nouvel essieu cassa; ce ne fut que le lendemain à cinq heures du soir que nous pûmes arriver sur la rivedroite du Jacuy. Nous avions parcouru treize à quatorze lieues, en six jours, versé deux fois, brisé trois essieux et embourbé la caravane, pour nous rendre de Santa-Maria-da-Serra au passo do Jacuy!

## CHAPITRE XVII.

## INTÉRIEUR DE SAO-PEDRO.

Le Jaouy. — La Cacheira. — Le Butucarahy. — La Cruz-Alta. Bio-Pardo. — Le Jaouy jusqu'à Porto-Alègre.

Le Jacuy était en basses eaux quand nous y arrivames; dans cet état il y avait encore plus de dix pieds de profondeur au milieu de son lit; ses bords ont un escarpement de vingt pieds; la descente de la rive droite et la montée de la gauche sont difficiles pour les charrettes. Ses alentours sont fort beaux et ne le cèdent pas de beaucoup à ceux du Jaguary; couronné à l'ouest, au nord et au nord-est par des coteaux à demi-boisés, il coule entre de belles prairies vertes, arrosées de nombreux ruisseaux, ombragées d'arbrisseaux fleuris, autour desquels voltigent sans cesse plusieurs espèces d'oiseaux-mouches disputant à de magnifiques lépidoptères le nectar embaumé répandu avec profusion dans le calice des fleurs.

Le cours de cette rivière de second ordre se dirige, en cet endroit, de l'ouest à l'est; il est sinueux et rapide; cependant des bateaux plats peuvent encore le remonter assez loin. Descendant du nord à travers la Serra il fait d'abord plusieurs coudes à l'ouest et à l'est, puis il prend définitivement sa course au sud-est, à travers d'épaisses forêts, des bords marécageux, jusqu'à Porto-Alègre, en passant par les villes de la Cacheira et de Rio-Pardo, les villages de Santo-Amaro, Fréguésia-Nova et les charqueadas. Il s'est grossi dans sa course, des eaux du Batucarahy du Rio-Pardo et du Tacuary-Guazu du côté du nord, et d'une multitude de ruisseaux du côté du sud, jusqu'à ce qu'il contribue lui-même

à former le Rio-Grande. A l'endroit où nous le traversames, il est à - peu - près large comme la Seine, en face des Tuileries '. Le terrain est d'argile jaune mélangée de sable, il n'y a en cet endroit, ni galets, ni débris organiques à l'état fossile; on ne trouve dans le lit qu'une roche de hornfels (petrosilex corne) d'un brun de foie, très-chargé d'amphibole et fondant en verre noir très-facilement , avec une masse à fleur d'eau, de petrosilex de même couleur fondant difficilement en verre-blanc; cette dernière substance contient des points limpides de quartz infusible et des points d'amphibole fondant en verre noir. La masse est stratiforme et les tranches perpendiculaires au sol, apparemment par le bouleversement de la roche que la force des courans aura déplacée.

Le passo du Jacuy est très-fréquenté: c'est un mouvement perpétuel de charrettes, de chevaux, de mules, de bœufs, de voyageurs, de marchandises se croisant dans la rivière. Il y aurait lieu à exercer le crayon d'un caricaturiste, ou la plume d'un écrivain spirituel dans ce lieu où tant de scènes grotesques s'offrent au spectateur

<sup>1</sup> Soixante toises.

<sup>2</sup> Déterminé par M. Cordier.

attentif. Les costumes ou l'accoutrement des voyageurs nationaux et étrangers, le mélange des figures noires, blanches, cuivrées, olivatres, bazanées, les nageurs métis ou Indiens accompagnant un troupeau d'animaux, ceux-ci que le courant entraîne, ceux-là faisant d'étonnans efforts pour rallier leurs bœufs ou empêcher les charrettes de couler; les longues et étroites pirogues, faites d'un tronc d'arbre, passant avec la rapidité du vent avec leurs passagers que la crainte de chavirer tient attentivement immobiles, ces forêts de cornes s'entrechoquant; ces immenses charriots couverts de peaux de bœufs à demi enfoncées dans l'eau, suspendus seulement par une légère pirogue ou une simple barrique. attachés dans leur intérieur; les six bœufs attelés que l'arreador dirige d'un bras nerveux ou d'une voix de Stentor.... tout cela n'est que l'esquisse d'un tableau très - animé, bien digne de captiver l'attention de l'observateur, car il passera souvent de l'hilarité que produit une scène grotesque, à la crainte ou à la douleur d'un accident tragique. Il n'arrive que trop fréquemment des malheurs dans ces passages de rivières rapides: ou un homme est estropié par les animaux qu'il s'efforce de rallier à la nage, ou noyé dans une charrette qui chavire, ou emporté dans

une pelota. Quant aux animaux il est rare qu'il n'y en ait pas quelques-uns d'entraînés par le courant ou de noyés sous les charrettes.

Nous effectuames notre passage sans accident, graces à la longue expérience du tropero, et nous allames camper à un quart de lieue de la rive gauche pour carnear, c'est-à-dire tuer une vache et faire du charque.

Il est bien fâcheux que toutes ces belles plaines basses du Jacuy et des autres rivières soient ex posées à des débordemens fréquens; cela est un obstacle, jusqu'à présent insurmontable, à leur culture, en même tems qu'il oblige les habitans riverains, possédant des bestiaux, à réunir une plus grande étendue de terrein afin de pouvoir retirer les animaux sur les hauteurs pendant les inondations. Cet inconvénient nuit à la fois aux progrès de l'agriculture et de la population. Ensuite, l'ambition des estancieros consistant à posséder de grands troupeaux comme par exemple cinq mille, dix mille, trente mille têtes de bétail, il en résulte qu'ils cherchent à s'approprier le plus de terrein possible; aussi n'est-il pas rare de voir des estancias, surtout dans les Missions et la partie voisine de la Banda-Oriental,

posséder dix, vingt ou trente lieues, et plus d'étendue! Et s'ils n'obtiennent pas tous ces vastes terreins à titre de concessions, de la part du gouvernement, ils achètent de leurs voisins pauvres les terres qui les entourent et se délivrent ainsi de toute concurrence importune. On concoit facilement que cette répartition d'une grande étendue de pays entre les mains d'un seul individu ou d'une seule famille doit retarder considérablement les progrès de la population. On répondra peut être à cela que ces grandes propriétés se diviseront nécessairement par la multiplication des familles; mais combien de siècles faudrait-il, pour peupler comme une province des États-Unis par exemple, une superficie de plus de quinze mille lieues carrées que peut avoir la province de Rio-Grande?... Quand elle n'a encore que cent soixante mille ames depuis plus de deux cents ans qu'elle est fondée!!

Le gouvernement Bresilien a voulu, en quelque sorte, remedier à ce grave inconvenient (pour ne pas dire *abus*), en rendant une loi défendant la concession, au même individu, de plus d'une *sesmaria*, à la fois, et, l'étendue de

<sup>1</sup> Terrein inculte.

la sesmaria fut fixée à trois lieues en tous sens; mais il paraît qu'on ne l'observe pas rigoureusement, et d'ailleurs, comment dépouiller de leurs droits, sans une injustice criante, les grands pro priétaires qui ont acquis et acquièrent encore des terres?

Par toutes ces raisons, une grande quantité de sites charmans, de terreins très-fertiles, très-propres à la culture des céréales, du coton, du sucre, du café ou de la mandioca resteront longtems encore sans autres habitans que les bœufs, les moutons, les mules, ou les chevaux.

Le peu de culture qu'on fait dans les chacaras, les fazendas ou autour des estancias consiste uniquement, à planter de la mandioca (manioc) semer du mais, des feijoes (haricots) du riz et quelques légumes, le tout pour les besoins de la famille et sans se donner beaucoup de mal. Le jardin ou le champ cultivé se trouve le plus communément placé au milieu d'un bois, afin de le préserver de l'invasion des bestiaux '; c'est ce

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour n'avoir pas pris ces précautions, l'excellent M. Bonpland a perdu toutes les cultures qu'il avait essayé de faire à San-Juan-Miri. Il a eu d'ailleurs beaucoup à se plaindre de trois Français qu'il avait amenés de Buénos-Ayres, à grands frais, et qu'il s'est vu forcé de mettre à la porte.

qu'on appelle une roça ou un roçado (défriché). Pour cela on se contente de faire un abatis de grands arbres au milieu du mato (bois ou forêt), d'en brûler le pied pour détruire les racines et de remuer ensuite legèrement la terre; la nature, cette excellente et prévoyante mère, fait le reste. Tous les travaux d'agriculture se bornent à-peuprès à cela dans la province de Rio-Grande aussi bien que dans les autres provinces du riche et fertile Bresil '. Cependant j'ai remarqué des exceptions; on rencontre quelques roçados mieux tenus que d'autres et cultivés à la manière de nos potagers; mais aussi il faut convenir que cela est rare et ne se voit guère que chez les Européens. Si les bestiaux font peu de ravages dans ces enclos, il y a, par contre, l'inconvénient des oiseaux, des perroquets surtout, des singes et autres animaux, auquel il est assez difficile de remédier; du reste on s'en occupe peu .

Le 12 nous aperçumes la Cacheira, des hauteurs dont elle se trouve dominée et par lesquelles passe la route des Missions. C'est une jolie petite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez la première et la seconde partie du voyage de M. Auguste Saint-Hilaire au Brésil.

<sup>2</sup> Voyez la note M.

ville, récemment fondée, située sur une colline de la rive gauche du Jacuy, non loin du confluent du Butucarahy. Les maisons, blanchies extérieurement, sont bâties en pierre et en brique, couvertes en tuile rouge. L'église, d'une extrême simplicité, n'a l'air que d'une grande maison.

La situation de la Cacheira est assez riante et très-favorable au commerce d'échange, puisque sa proximité du Jacuy lui permet de communiquer par eau avec la capitale de la province. De plus, il n'y a que huit lieues par terre, de cet endroit à Rio-Pardo. D'élégantes gondoles vont et viennent continuellement de Porto-Alègre jusqu'à la Cacheira en passant par Rio-Pardo. Ilétait question d'établir très-prochainement un ligne de bateaux à vapeur depuis la ville de Saô-Pedro (ou Rio-Grande) jusqu'à cette petite ville, en servant tous les points intermédiaires.

La pierre dont on bâtit les maisons et les édifices à la *Cacheira* provient d'une carrière située dans la partie la plus élevée des collines, où passe la route des Missions. C'est un grès quartzeux argilifère, à gros grains, contenant des fragmens volumineux d'argile bolaire rougeâtre. Il paraît qu'il y a aussi des carrières de calcaire commun

Digitized by Google

dans les environs, dont on fait la chaux nécessaire aux constructions.

La plupart des hautes collines avoisinant la Cacheira sont couvertes de cailloux roulés et de graviers; elles sont moins boisées que celles de Santa-Maria, assez élevées au nord, un peu raides, mais basses et ondulées du côté du sud.

Nous arrivames au passo do Butucarahy à onze heures du matin. Cette rivière ayant crû déjà beaucoup par les pluies du huit et du neuf, et nous trouvant dans la nécessité de décharger les charrettes, nous campames sur la rive droite jusqu'au lendemain. Nous avions fait, depuis le Jacuy, sept à huit lieues à l'est.

Le Butucarahy est une rivière de quatrième ordre; elle a beaucoup de profondeur et de courant; elle prend sa source vers le nord, au delà de la Serra et se dirige au sud par de nombreux circuits, pour se réunir au Jacuy, non loin de la Cacheira. La rive droite du passo est formée d'une colline d'argile sablonneuse, très - mélangée de galets de silex, de calcaire et de bois fossile. La rive gauche est une plaine marécageuse d'environ deux lieues de contour, formant comme un

bassin ovale entouré de collines. Le fond de ce bassin est du limon mélangé de sable, recouvrant une roche très-étendue d'argile plastique.

On voit sur la rive gauche une belle roche de grès quartzeux argilifère tendre et rubané. Elle peut avoir quinze à dix-huit pieds de puissance au dessus de l'eau quand la rivière est basse, mais elle m'a paru s'étendre beaucoup au dessous. Elle est stratifiée par couches alternatives roses et blanches; ces couches sont plus minces et plus nombreuses vers le bas de la roche que dans le haut, mais elles sont si bien marquées qu'on pourrait compter le nombre des débordemens auxquels je suppose que cette roche doit sa formation, et calculer ainsi, approximativement, son ancienneté. La matière dont elle est composée est du sable fin uni à de l'argile alumineuse extrêmement fine, faisant pâte avec l'eau et contenant des parcelles de mica pulvérulent qui la rendent schisteuse. Cette roche, vraiment curieuse, est meuble dans les couches supérieures, friable dans les intermédiaires et augmente de solidité à mesure qu'elle s'enfonce sous l'eau. Je pris des fragmens des couches inférieures présentant assez de tenacité pour donner des étincelles au choc du briquet, commme les autres grès; je remarquai

aussi qu'elle contient des rognons très calcarifères, ce qu'il fait produire à ce grès une effervescence dans l'acide nitrique, ou sulfurique. Près de là, en arrière de la maison du *passeiro* était un banc d'argile rougeatre un peu micacée et feuilletée, s'étendant en couches horizontales. Un ravin voisin était encombré de cailloux roulés.

Le passage du Butucarahy est encore plus fréquenté que celui du Jacuy, parce que toutes les caravanes partant de Rio-Pardo pour l'intérieur de la province, sont obligées de passer par cette rivière. — Pendant la nuit les eaux avaient baissé d'un pied et demi et continuaient à baisser. Comme le courant est rapide, les débordemens n'y sont pas de longue durée, et même l'eau baisse par fois au point de permettre le passage à pied.

On a déjà vu que la manière dont s'opère le passage des rivières dans cette province, est fort lente et périlleuse. Il est extraordinaire que, dans un pays où les forêts sont si nombreuses, on n'ait pas l'idée de construire des radeaux ou ponts volans, de manière à passer les charrettes toutes chargées; cela ne coûterait que la main-d'œuvre et serait bien plus expéditif, puis qu'il n'y aurait

qu'a placer un tourniquet ou cabestan sur la rive opposée pour tirer le radeau. Une rétribution un peu plus forte pour le passage, dédommagerait bientôt l'entrepreneur et tout le monde y trouverait son compte. Mais la paresse et l'indolence des naturels sont un obstacle à toute espèce d'innovation utile; Il faudrait que des étrangers donnassent l'exemple.... Mais alors! on les accuserait de dépouiller les créoles de leur industrie!! car il faut que l'on sache que les Brésiliens sont aussi jaloux des étrangers que les Argentins. J'entends parler, toutefois, des gens peu éclairés, et principalement des hommes do campo (les paysans); car il est peu d'hommes d'éducation, dans toute l'Amérique du sud, qui n'accueille bien les étrangers et ne s'empresse d'exercer à leur égard l'hospitalité la plus généreuse. Mais il n'en est pas ainsi au dehors des villes, où l'éducation des hommes se borne à savoir enlacer ou bouler les animaux avec dextérite, à dompter un cheval et à le monter avec grâce; ils voient avec peine, ces hommes à demi sauvages, que les étrangers les forcent à sortir de leur genre de vie rustique, pour se mettre au niveau de la civilisation, ou du moins pour essayer d'y parvenir; ils se ressentent, au surplus, de l'esprit méfiant et ombrageux des Portugais, qui ont tenu si long-tems leurs colonies fermées aux nations étrangères. A cet égard j'eus des conversations vraiment curieuses avec des estancieros.

Nous rencontrâmes au passo do Butucarahy un jeune Brésilien, (M. Jardin) de Rio Janeiro, de fort bonne éducation, de belles manières, parlant français et espagnol et voyageant pour connaître son pays. Il nous avoua qu'il se trouvait aussi étranger que nous dans ces contrées encore barbares. Il suivait une caravane jusqu'à San-Borja, d'où il devait passer aux autres Missions de la rive gauche de l'Uruguay; nous lui souhaitâmes beaucoup de plaisir.

Au nord-est du passo, à distance de quatre à cinq lieues, est une montagne boisée, appelée Serra do Butucarahy, s'étendant un peu à sa hase, à l'est et à l'ouest, formant comme un chaînon de monts élevés indépendans de la Serra-Grande, et d'ailleurs placé dans une direction parallèle à celle-ci. Vue de loin (on l'aperçoit du Jacuy), elle ne paraît être qu'un pic très élevé, mais en approchant on voit que le mamelon du centre se termine par une plate forme assez grande. Je suis porté à croire que cette montagne est volcanique, parce que les moradores du lieu m'ont assuré avoir

entendu des détonations très fortes dans son intérieur; ils prétendent encore qu'il y a un lac à la cime, dont les eaux, en filtrant ou en débordant, produisent des éboulemens qui mettent à nu la roche qu'elle semble avoir pour noyau; aussi la partie supérieure est - elle devenue inaccessible à cause de sa dénudation. Après les grandes pluies d'orage, et pendant les gelées, l'eau se trouvant dans les fissures du rocher en détache des fragmens qui tombent avec fracas; sa grande hauteur, ou plutôt son isolement attire le tonnerre ', ce qui fait que cette montagne est souvent foudroyée.

La Serra do Butucarahy contient beaucoup d'or et de pierres précieuses; il y a peu de tems qu'on l'exploitait avec avantage et il s'était déjà construit un assez grand nombre d'habitations à l'entour, mais on fut forcé de l'abandonner à cause des éboulemens dont furent victimes plusieurs mineurs. Les gens de la campagne croient fermement qu'elle est enchantée (enfeitiçada), parce que, disent-ils, dès qu'on tente d'y travailler on entend un bruit épouvantable et les terres commencent à s'ébouler avec des quartiers

¹ Je me sers de l'expression vulgaire; mais il paraît, d'après de nouvelles observations, que le courant électrique se dirige de bas en haut et non pas de haut en bas.

énormes de la roche du sommet; malheur à l'inprudent qui ne s'éloignerait pas promptement! il paraît aussi que les Bougres, Indiens anthropophages vivant encore dans les forêts de la Serra-Grande:, ne veulent pas souffrir qu'on y travaille et les fréquentes incursions qu'ils ont faites ont dégoûté pour long-tems ceux que l'avidité de l'or y attirait.

On m'a raconté, qu'avant que cette mine fût connue, un individu, étranger, retira du lavage des terres de la montagne, en moins d'un mois, plus de 100 livres d'or pur, et cela sans le secours de personne; il s'embarqua aussitôt pour l'Europe. Ce fait est très-croyable, et il y a d'autres exemples de découvertes semblables dans la même province : on connaît plusieurs estancias traversées par des ruisseaux aurifères; dans d'autres, on le rencontre dans les sables des lagunes peu profondes ou sous les touffes d'herbes, mais les estancieros se refusent à l'extraction de ce métal, même pour leur compte, par la crainte d'être

Les Bougres sont une tribu de la nation brésilienne; ils appartenaient conséquemment à la grande famille guarani, si l'ethnographie ne fait pas erreur. Cependant, leurs mœurs féroces sont bien différentes de celles des paisibles et agricoles Guaranis?... Au reste ce sont les seuls sauvages restant dans cette province, et l'on a l'espoir de les voir former une réduction vers les frontières de S. Paul.

dépouillés de leurs immenses terrains. Néaumoins on cite un *estanciero* puissamment riche, qu'on suppose faire *laver* en secret, quoiqu'il soutienne que ses troupeaux fournissent seuls à ses dépenses extraordinaires.

Le 14, à midi et demi, nous partimes du passo do Butucarahy. La chaleur était devenue excessive. On suivit le rumb nord - est, quoique Rio-Pardo restât au sud-est et qu'il y eût une autre route dans cette dernière direction, mais il paraît qu'elle n'est praticable que pour les chevaux.

Après avoir fait une demi-lieue dans la plaine basse, nous reprimes les collines et les bois. Nous vimes de nombreuses fougères, entre autres une espèce arborescente ayant de quinze à vingt pieds d'élévation, étendant ses feuilles à la manière des palmiers. Les plantes parasites pendaient de toutes parts aux arbres vigoureux de ces forêts qui commencent à perdre leur virginité. — Je remarquai en passant à la lisière d'un bois, une grande quantité de feuilles de liseron entièrement disséquées par les fourmis qui en avaient dévoré le parenchyme; elles laissaient voir parfaitement les nervures et les fibres de leur tissu. J'admirai aussi

des lianes monstres entourant en spirale des arbres très-droits et ornés de lichens tricolores; des arbres réunis en faisceau dans leur enfance, formant actuellement des troncs gros et élevés, ayant l'apparence de colonnes cannelées.

En approchant de Rio-Pardo les habitations deviennent plus fréquentes, on voit des *chacaras* mieux cultivées, ombragées par des bois d'orangers et de citronniers.

Le 15 nous passames par la *Cruz-Alta* (la croix-haute). C'est un hameau assez peuplé à trois lieues et demie de Rio-Pardo. Là, une roue d'une de nos charrettes se brisa.

A la Cruz-Alta on trouve un chemin conduisant à la Serra do Butucarahy. Dans les environs du Jacuy, j'avais rencontré un Brésilien de trèsbonnes manières, qui m'avait donné un mot pour le juge de paix du district do Batucarahy, dans le cas où il m'aurait convenu de m'y arrêter. Il m'avait assuré en même tems, que je trouverais là, réunies, toutes les espèces d'animaux de la province, et surtout le yaguarété négro (le jaguar noir) lequel est bien une espèce distincte et non

pas une variété, comme on l'a cru jusqu'à présent 1.

Le 16 nous campames à une lieue de Rio-Pardo. A mesure que nous approchions de cette ville nous remarquions avec satisfaction une culture plus soignée, des *chacaras* agréablement situées.

On arrive à Rio-Pardo, du côté des Missions, par une suite de collines et de vallons qui ne permettent de l'apercevoir que lorsqu'on en est très-proche. On descend alors une côte rapide et l'on traverse une plaine basse d'environ un demi-quart de lieue, aboutissant à un pont.

Rio-Pardo est située sur la cime et la pente d'un groupe de monticules dépendans d'une chaîne de collines s'étendant de nord à sud et allant en diminuant de hauteur, aboutir à la rive gauche du Jacuy, précisément au confluent de la rivière dont la ville porte le nom. Ainsi Rio-Pardo se trouve enclavée par le cours de ces

<sup>·</sup> Je visitai à la Cruz-Alta, un ravin très-large, ayant plus de 50 pieds de profondeur et ne présentant partout que de l'argile rougeâtre unie à du sable lui donnant de la solidité. Ce grand ravin était produit par l'éboulement de la voûte d'une de ces citernes naturelles dont j'ai parlé-

deux rivières de manière à former une presqu'île, le Rio Pardo la bornant au nord-ouest, à l'ouest et au sud-ouest, et le Jacuy au sud, au sud-est, à l'est et au nord-est.

Des maisons d'un étage (au-dessus du rez-dechaussée, bien entendu), blanchies extérieurement, d'une architecture gracieuse, couvertes en tuile ronde et rouge; des églises sur les points les plus élevés; des jardins plantés d'orangers, de bananiers, de cocotiers; des *chacaras* et des fazendas bien cultivées, voilà pour le coup-d'œil de la ville vue des hauteurs de l'ouest.

Sur la droite de la ville, toujours en la regardant des hauteurs de l'ouest, sont trois côteaux séparés les uns des autres par des arbres et des buissons (cuassias et mimosas) portant de jolies fleurs et enclavant des pâturages verdoyans. Sur la gauche sont d'autres côteaux plus élevés, plus boisés, où se remarquent quelques maisons de plaisance (quintas) '. Au bas de ces côteaux, coule le Rio-Pardo, rivière de quatrième ordre

<sup>1</sup> Au Brésil une quinta est un pavillon, une maison de plaisance; une chacara une petite ferme avec jardinages; une fasenda une habitation avec plantation de coton ou de café et même des troupeaux, et hum engenho, une sucrerie.

(relativement à l'Uruguay) dont les bords sont trèsboisés; elle est traversée par un pont en bois, porté sur des pilastres en pierre. Puis, entre la rivière et le spectateur, une plaine verte décrivant un demi-cercle, formant un bassin d'environ une demi-lieue de circuit entourée de collines plus ou moins élevées s'ouvrant au nord-ouest et au sud-ouest pour laisser couler le *Rio-Pardo*.

Toutes ces collines sont boisées, principalement du côté du nord et du nord-ouest, où l'on apercoit des forêts considerables s'étendant jusqu'au pied de la Serra, à une distance de huit à dix lieues. La partie ouest et sud est couverte de chacaras et de fazendas.

Je traversai une de ces fazandas, très bien tenue, où l'on cultivait en grand, le coton, la mandioca, le riz, le tabac, le maïs et même des légumes.

Le sol de toutes les collines avoisinant Rio-Pardo est argileux '.

¹ Ces argiles sont plus ou moins compactes et pierreuses, diversement colorées, renfermant sur les hauteurs des bancs d'Arkose à gros grains fortement cimentés. La couleur dominante des argiles est un rose foncé semblable à la roche observée au passo du Butucarahy.

On traverse le Rio-Pardo sur un pont de bois n'ayant que la largeur d'une voiture; il est supporté par des pilastres de quatre pieds d'épaisseur formant six arches élevées d'environ trente pieds. Ce pont a été construit en 1825 ou 26 par les prisonniers Argentins et Orientalistes; mais il ne durera pas long-tems, les pierres employées à sa construction n'étant pas de nature à résister aux grands débordemens de la rivière; les murailles formant talus sur les deux rives, ainsi que les parapets sont déjà lézardés par la force des courans. Les eaux ont surmonté le pont de plus de dix pieds en 1833. Cependant, les habitans qui ne sont point accoutumés à voir des ponts, croient posséder un monument remarquable, susceptible de durer des siècles! Il en est du pont de Rio-Pardo comme du Pyramen de Buenos-Ayres.

Le terrein sur lequel est bâtie la ville en est entièrement formé; c'est encore ce que je crois pouvoir appeler un grès en formation, car il a suffisamment de consistance dans les couches les plus inférieures pour pouvoir être taillé en pierres de diverses grosseurs, dont ou fait des murs, ou qu'on emploie avec d'autres pierres plus dures dans la construction des maisons.

Plusieurs ravins des vallons de l'ouest renferment de l'argile ocreuse, jaune et rouge, colorant suffisamment pour tenir lieu de peinture sur les murailles; la rouge est schistoïde et contient des paillettes de mica, presque imperceptibles.

Au nord de Rio-Pardo il y a, m'a-t-on assirmé, dans une estancia, une mine de cuivre non exploitée. Il paraît pourtant qu'elle serait assez productive.

Quand on est arrivé au pont, la ville a disparu; elle est cachée par la colline, qu'il faut gravir avant d'entrer dans la cidade. Alors elle se présente bien et fait naître de suite une opinion favorable de sa situation, par l'activité de ses habitans; les principaux commerçans se trouvant précisément à l'entrée, du côté de l'ouest; c'est la ville neuve. On croirait, au premier abord, que Rio-Pardo est une ville naissante, tant il y a de constructions nouvelles, mais en avancant du côté du sud-est, ou du port, on reconnaît bien vite qu'elle est ancienne à la vue des vieilles maisons basses et enfumées, encore garnies de rotulas (jalousies) en treillage. Effectivement Rio-Pardo compte plus de deux cents ans d'existence; je crois que les jésuites y avaient un collége. Elle a été mal bâtie dans le principe, située dans un lieu incommode, à cause des grandes inégalités du terrein; mais on cherche à réparer cette faute en étendant les rues du côté du nord et du nordouest, points les plus élevés et les plus faciles à niveler.

Les nouvelles maisons sont à un étage, trèshautes, carrées, percées de beaucoup de fenêtres au premier, mais seulement de portes hautes et étroites au rez-de-chaussée, occupé par des magasins et des boutiques. Les anciennes maisons avaient des croisées à coulisse, garnies d'immenses jalousies, les nouvelles ont d'élégantes fenêtres cintrées, à deux battans et à grands carreaux taillés diversement. On s'occupait du pavage et de l'alignement des rues; les nouvelles ont des trottoirs commodes.

Il y a trois églises bâties sur le plan de toutes celles du Brésil, c'est-à-dire avec beaucoup de simplicité. La principale, toute en briques, n'était pas encore achevé extérieurement.

On compte cinq à six mille habitans à Rio-Pardo; le nombre des maisons semblerait en comporter davantage, mais il n'y a communément qu'une seule famille dans une maison, ce qui donne beaucoup d'extension à la ville.

Le commerce y prospère, parce que ce point est l'entrepôt des villes et villages du nord et de l'ouest; de là, partent continuellement des troupes de mulets et de charrettes pour toutes les populations de l'intérieur. Les communications avec Porto-Alègre sont très-promptes; le transport des marchandises lourdes s'opère par des bateaux pontés de vingt à cinquante tonneaux; les mar-

chandises légères, d'un petit volume, et les voyageurs sont transportés dans de grandes pirogues armées en gondoles. Ces pirogues, très-élégantes, sont faites d'un seul tronc d'arbre creusé, longues de trente-cinq à quarante pieds, et larges de trois et demi à quatre : quelques-unes ont jusqu'à quatre-vingts pieds de long sur six à sept de large. La forme en est gracieuse et commode; on est garanti des feux du soleil et de la pluie au moyen d'un toit plat, occupant la moitié de la gondole sur l'arrière. Ce toit, d'où pendent de petits rideaux de toile, est supporté par des barrettes de fer ou de cuivre; le tout est peint de couleurs vives et tenu avec propreté. Quelques gondoles ont encore, outre le toit de l'arrière, une tente festonnée se prolongeant jusqu'à la proue. Il en part et arrive constamment; on est d'autant plus sûr d'être transporté avec célérité que, lorsque le vent n'est pas favorable, quatre ou six nègres à demi-nus, rament sans relache jour et nuit.

Le 19 mars, nous nous embarquames sur une de ces gondoles où nous nous trouvames un peu plus à notre aise que dans les *chalanas* de l'Uruguay.

Du côté du *Jacuy*, de même que du côté du 30

Rio-Pardo, on ne voit pas la ville, à cause des hauteurs. Ce qu'on appelle le port, ou praia (plage) n'est rien moins que cela, car la rive gauche du Jacuy étant, dans cet endroit, trèsescarpée, argileuse, et conséquemment glissante en tems de pluie, l'embarquement ou le débarquement des voyageurs et des marchandises est fort incommode. Je crois qu'il était question de faire un débarcadère. Lors qu'il y a assez d'eau dans le Rio-Pardo les navires chargés de marchandises se rendent auprès du pont.

Pendant deux à trois lieues, le Jacuy tourne fréquemment du sud-est au nord-est; les bords en sont très-bas et formés de terreins d'alluvions nouvelles; les débordemens sont fréquens.

A cinq lieues de Rio-Pardo, sur la rive gauche du Jacuy, il existe une petite carrière de calcaire grossier, noirâtre, dont on fait d'assez bonne chaux. De l'autre bord de la rivière, on extrait une pierre meulière grise dont on pave les trottoirs et les cours de Rio-Pardo, mais le ciment en est si peu tenace qu'on en détache des particules en marchant, lorsqu'il pleut.

Nous arrêtames à la fin du jour au village de

Santo-Amaro, à moitié chemin de Porto-Alègre à Rio-Pardo; il était jadis commerçant, mais il s'appauvrit maintenant de plus en plus; il est cependant agréablement situé sur des côteaux élevés bordant la rive gauche du Jacuy. On y remarque une église assez belle et quelques maisons particulières bien construites.

Après avoir laissé sur notre gauche Fréguésia-Nova, village situé au confluent du Tacuary-Guazu, rivière de troisième ordre, nous passames devant les Charqueadas: sur plus d'une lieue d'étendue (rive droite du Jacuy) on a formé beaucoup d'établissemens dans le genre des Saladeros de Buénos-Ayres, mais montés sur un meilleur pied, aux quels ont a joint la fonderie des graisses; c'est-à-dire des graisses proprement dites, car le suif en branche se pile encore dans des barrils ou des cuirs et s'expédie ainsi dans les divers ports du Brésil. Il y a à la Charqueada de très-belles maisons, solidement construites et ornées de jardins; j'en remarquai une, entre autres, ayant l'air d'un édifice public, tant elle est vaste. On voit que ces usines prospèrent, à la manière dont elles sont tenues et à l'activité qui y règne; il y avait alors cinq navires en chargement, pouvant porter depuis cinquante jusqu'à quatre-vingts tonneaux.

Lors du débordement extraordinaire qui eut lieu par toute la province, à la fin de 1833, la *Charqueada* fut submergée, ce qui occasionna de grandes pertes; mais il y avait fort long-tems que cela n'était arrivé; le terrein est d'ailleurs un peu plus élevé là qu'aux environs.

Le cours du Jacuy est sinueux, tournant souvent de l'est au nord; il est interrompu par de longues îles de sable blanc, si basses qu'elles paraissent à peine à fleur d'eau. Des arbres grèles, peu élevés, couverts de plantes parasites, de mousses lichéneuses, de longues barbes etc. en encombrent les bords. A partir de la *Charqueada* vers l'est, les arbres ont un peu plus de grosseur et d'élévation.

Le 20, vers onze heures, le vent souffla fortetement de l'ouest-nord-ouest. Nous arrivames à Porto-Alègre à midi. Nous avions parcouru trente lieues portugaises en vingt heures, mais le vent n'avait été favorable que pendant six heures.

Quelques lieues avant d'arriver, on aperçoit Porto-Alègre; celle ville semble flanquée par des mornes élevés; ils en sont cependant à plus d'une lieue de distance. Le Jacuy se divise eu deux bras, l'un coulant au nord-est et l'autre au sud-est; le gondolier prit celui-ci comme étant le plus court. L'intervalle des deux bras est rempli par des îles cultivées et habitées, ainsi que l'une et l'autre rives. Troisième Partie.

## CHAPITRE XVIII.

PORTO-ALÈGRE.

Description physique et politique.

Nous voici transportés dans la petite capitale d'une grande province du Brésil, à deux mille lieues environ du foyer ardent de la civilisation. Les lumières ne nous y atteignent que par réflexion; des satellites officieux se chargent du soin de les répandre aussi également que les intelligences le permettent; voyez quel ciel et quels sites! c'est un ciel d'Italie; ce sont des sites et une végétation de Provence: nous sommes à Porto-Alègre! Humanisons-nous, essayons de décrire vulgairement le pittoresque d'une ville du Brésil, dont le nom, certainement heureux, est cependant loin de donner une idée.

A l'extrémité d'une colline venant de l'est, sous le 30<sup>me</sup> parallèle de latitude australe et le 54<sup>me</sup> degré de longitude occidentale du méridien de Paris, s'élève en amphithéâtre, sur une pente d'environ soixante mètres, la jolie petite ville de Porto-Alègre, dont les toits roses un peu relevés et saillans, se détachent admirablement en couronnant des maisons blanches, ou jaunes, d'une architecture simple et gracieuse.

Cinq rivières, apportant le tribut de leurs eaux fécondes et se réunissant là, pour former le Rio-Grande-do-Sul, présentent, en face de la ville, un vaste bassin, parsemé d'îles nombreuses, trèsboisées, peuplêes d'habitations champêtres. En arrière de la ville, ou de la colline, à distance d'une lieue, un chaînon de mornes élevés de

deux cents mètres (plus ou moins) décrit un demicercle et se dirige au sud, en bordant inégalement le fleuve l'espace de huit à neuf lieues. Entre ce chaînon de mornes et la ville, s'étend une plaine basse, unie, de trois à quatre lieues de circuit, se trouvant enclavée par les montagnes du sud, par des coteaux à l'est et au nord, et par le Rio-Grande à l'ouest, lequel, fier du volume de ses eaux, prend son cours majestueusement vers le sud, à travers des roches de conglomérats, et va former dans sa course le Lagoa dos Patos, dont je parlerai dans la suite.

A vrai dire, la position de Porto-Alègre est au milieu de deux grandes baies séparées par la colline sur laquelle la ville est assise: l'une au nord, formant la rade et le port, l'autre au sud, abandonnée en partie par les eaux et formant déjà comme une ville-basse embellie par des jardins, des prairies, des usinés, etc. Il serait, comme on voit, très - facile de former une île de Porto-Alègre en coupant la colline à l'est, et ouvrant un canal de jonction avec un ruisseau serpentant dans la plaine.

Voulez-vous jouir maintenant d'un spectacle comme on en donne peu, même au Grand-Opéra? rendez-vous sur le point le plus élevé de la colline, sur la place principale : vous aurez au-dessous de vous, au nord, (qui comme vous le savez est le midi de l'hémisphère austral) la ville se déroulant en talus; la rade couverte de navires; les îles et le cours sinueux des cinq rivières s'étendant exactement comme une main ouverte, dont les doigts seraient écartés; puis, les maisons de plaisance bordant en demi-cercle le rivage ombragé de la baie, les vallons boisés se prolongeant parallèlement aux collines du nord-est, la Vargem ou plaine en arrière de la ville, avec ses jardins, ses plantations d'orangers, de bananiers, de palmiers, de cactus, tous entourés de haies épaisses, de mimosas jaunes, rouges, violets ou blancs, presque toujours couverts de fleurs; et encore au-delà de cette plaine du sud, reposant si agréablement la vue, de jolies maisons de campagne (quintas, chacaras, ou fazendas) bien bâties, pittoresquement placées sur la pente des mornes.

Supposez que vous avez choisi pour jouir de ce tableau délicieux une de ces belles journées si communes sous cette superbe zône, un tems calme l'heure où Zéphire fait la siesta, ce moment qui transmet au bassin et au fleuve même l'apparence d'un immense miroir, ce sera pour vous un pa-

norama des plus pittoresques et des plus animés. Tout ce que vous avez vu se double en se réfléchissant : les îles et leurs bestiaux, les maisons et leurs plantations de la zône torride, les navires à la voile et une foule d'élégantes gondoles, bariolées de couleurs vives, sillonnant les cinq confluens. Enfin, en reportant vos regards à l'horizon, vers le nord, vous voyez (si vous n'êtes pas myope), à distance de quinze lieues, la chaîne de montagnes de la Serra-Grande, qu'une atmosphère vaporeuse voile en partie, par une coquetterie toute féminine, comme pour irriter notre curiosité.

Sachez qu'on ne jouit pas seulement d'une vue agréable à Porto-Alègre, on y jouit encore d'une bonne santé; jamais climat ne fut plus convenable à des Européens. Ce ne sont pas les chaleurs suffoquantes da praia de Rio-Janeiro, les polvaderas et les nuits froides de Buénos-Ayres; c'est un air tempéré, embaumé, pur et salubre; aussi les médecins n'y font-ils pas fortune! Les pharmaciens même y sont réduits à se faire parfumeurs.

MÉTÉOROLOGIE.—Les saisons commencent à être marquées et à faire sentir leur influence dans cette partie du Brésil; néanmoins, j'ai remarqué une transition brusque entre la chaleur et le froid; cela peut s'attribuer à l'influence du vent minuano ou pampero (sud-ouest).

J'ai déjà dit que les édifices, quoique d'une architecture simple, n'étaient pas dépourvus d'élégance; ceci s'applique aux maisons de nouvelle construction. Bâties en briques et en pierre de taille, elles sont généralement à un seul étage, mais très-élevées, d'une forme le plus souvent carrée, percées d'un grand nombre de fenêtres au premier, et seulement de portes au rez-dechaussée; celles-ci, dont la hauteur est de quinze à dix-huit pieds, sont étroites et multipliées; les croisées ont aussi beaucoup d'élévation, elles sont généralement doubles, à deux battans, cintrées, à grands vitraux diversement taillés en losange,

qui après avoir passé sur la Cordillera des Andes du Chili, et traverse les Pampas, vient refroidir subitement l'atmosphère. Ce phénomène a lieu vers la fin de mai; alors une partie des végétaux ligneux perd ses feuilles: on peut évaluer au quart, le nombre des arbres forestiers se dépouillant complètement pendant la saison froide. L'eau grie quelquesois dans les mois de juin et de juillet.

Voici, du reste, le résultat de quelques observations météorologiques faites pendant mon séjour à Porto-Alègre: les quatre mois suivans correspondent à l'automne et à une partie de l'hiver.

Mars. — Vingt-deux jours de beau tems, quatre jours nébuleux . cinq jours d'orage et de pluie abondante. Maximum de chaleur, 25-1/3; minimum 12-1/3 Rr; vent dominant, E., variable du N. E. au S.-E.

Avril.—Treize jours de beau tems, dix brumeux, jusqu'à dix heures du matin; trois jours de pluie fine, quatre jours orageux. Maximum de chaleur, 23°; minimum 12° 1/4; vent dominant, S.-E. et S.

Mai. — Seize jours de beau tems, sept brumeux le matin, six de pluie ou vent, deux de forte pluie; maximum de chaleur 22. 1/4; minimum 2.; vent dominant S. S.-E.

en carré, en hexagone ou en octogone. Un balcon en fer bien découpé, souvent doré, occupe toute la façade, quelques arceaux légers le surmontent de distance en distance, pour recevoir, à l'époque des chaleurs, une tente festonnée. Le toit, couvert de tuiles rondes, déborde, en relevant à la manière des toits chinois une corniche bien sculptée; cette partie saillante du toit est peinte en rouge et tranche admirablement sur les moulures de la corniche peinte en blanc.

Les maisons d'ancienne construction sont basses, garnies de croisées à coulisses et de portes à jalousies; mais depuis que don Pedro 1er fit abattre,

Juin. — Vingt jours de beau tems, cinq de brouillards, quatre de pluie, un d'orage. Maximum de chaleur 18• et minimum 0.—Vent dominant S.

GÉOLOGIE. — Le sol de Porto-Alègre, semblable à celui de Montévidéo, me paraît être un sol primordial décomposé sur place et modifié par les cataclysmes des périodes diluvienne et alluvienne; ces décompositions auraient donné naissance à des terrains tertiaires, et, conséquemment, à un sol de transport et de sédiment. Au reste, je vais tâcher de mettre les géologues à même de se former une opinion plus précise, en indiquant la nature des roches composant les divers terrains que j'ai observés aux environs de la ville, et dont j'ai déposé des échantillons au Muséum de Paris.

Les mornes les plus élevés du sud de la plaine sont formés de masses volumineuses et de fragmens de peymatite rosaire décomposée (n° 46), unis à de l'argile ferrugineuse. On voit, avec étonnement, sur la cime de ces hauteurs, d'énormes blocs de conglomérats (brèches), arrondis et durcis extérieurement par le frottement des eaux. Il est à

un jour de mauvaise humeur, toutes les roturas de Rio-Janeiro, elles disparaissent aussi, peu-àpeu, dans les autres villes de l'empire.

Rien de plus désagréable à voir que ces rotulas, espèces de portes ou croisées à claire-voie, fesant l'office de jalousie: figurez vous une longue rue garnie de chaque côté par des rotulas, servant de retranchement, de parapet, de chemin couvert (des balcons entiers en étaient garnis!) et de parasol à de jolis minois... (Du moins vous aimez à les supposer tels), que vous entendez ricaner à vos dépens sans pouvoir même vous venger par un regard d'admiration ou de dédain!

croire qu'ils auront été roulés par les courans des hauteurs de *Viamon*, à trois lieues dans l'est; quoique plusieurs vallons profonds interrompent à présent la chaîne qui devait lier ce groupe de montagnes.

Toute la plaine et les vallons situés contre les mornes et la ville sont composés d'argile limoneuse et d'argile plastique, avec lesquelles on fabrique beaucoup de tuile ronde, de la brique, et surtout de la poterie d'une excellente qualité; Porto Alégre est même renommé pour cette dernière fabrication. — Le rivage et les ravins sont couverts de graviers et de sables micacés.

La base de la colline sur laquelle est assise la ville, est en partie une roche massive de pegmatite à gros grains avec mica à grandes lames (n. 47), qu'on voit s'enfoncer sous le fleuve, vers l'extrémité sudouest de cette colline; et en partie de gneiss contenant beaucoup de quartz (17 bis.) La colline entière est composée de débris de quarts et de Mica, résultant de la désagrégation et décomposition de la pegmatite n. 47. Cette roche plus ou moins friable ayant plus de deux cents pieds d'élévation et reposant sur la pegmatite\_non altérée n. 47.

Vous êtes seul dans cette rue, car vous ne pouvez pas décemment, malgré le haut dégré de votre philantropie, vous croire en société au milieu de nègres abrutis, circulant pêle-mêle avec les boucs et les chèvres dont les rues sont encombrées; vous vous croyez donc seul avec vous-même en voyant tout barricadé autour de vous; eh bien, pas du tout! au moment où vous y pensez le moins, une immense rotula s'ouvre pour laisser passer un gros rire bête, puis cette rotula se referme précipitamment comme si vous étiez colporteur du choléra-morbus..... N'allez pas non plus vous fâcher! On vous rirait au nez sans

est traversé horizontalement par des filons de kaolin rougeâtre, quartzifère et micacé, provenant de la décomposition du feldspath de la pegmatite (n. 47). Il y a aussi de petits amas d'argile bolaire stratiforme provenant, vraisemblablement, d'une roche pétrosiliceuse décomposée. Le Mica lamelliforme ou pulvérulent est si abondant, si brillant à la surface du sol, que bien des gens, trompés par l'apparence, ont cru que cette belle colline contenait une mine d'or ou d'argent.

A quelque lieues dans l'est de Porto-Alègre on exploite un banc de porphyre pétrosiliceux ordinaire, d'un brun rougeatre clair, en masse subordonnée au milieu de la décomposition des autres roches déjà citées. Il est employé au pavage des rues avec un poudingue composé de galets agglutinés par un ciment assez dur. La pierre de taille dont est parée la devanture des édifices est une métaxite rougeatre ( grès quartzeux avec kaolin) extraite à peu de distance de la ville. Enfin on trouve encore aux environs, des masses subordonnées au sol de transport de diorite grisâtre à grains fins, contenant très-peu d'amphibole, employée, comme le porphyre pétrosiliceux, soit au pavage des rues, soit aux fondations des édifices.

cérémonie, car la rate s'épanouit facilement dans cet heureux climat.... Passez vite, passez, contentez-vous de maudire en secret la barbarie des Portugais qui, confinant ainsi leurs femmes dans des espèces de harems les rendent si ignorantes, si ridicules, que la vue d'un étranger est pour elles une ombre chinoise, une fantasmagorie! Tel était pourtant Rio-Janeiro avant l'arrivée de don Pédro, et telles sont encore une infinité de petites villes de l'intérieur.

Il faut se hâter de dire qu'à Porto-Alègre on n'éprouve pas tout-à-fait les mêmes mystifications; les Portugais et les Brésiliens n'y sont pas moins jaloux, il est vrai, qu'à Rio, à Bahia, à Fernambourg ou ailleurs, mais leur jalousie ne

Il n'existe pas de calcaire aux environs, du moins on n'a pu encore en découvrir malgré les recherches soigneuses qui ont été faites dans ce but. La chaux employée à la construction des maisons vient de Sainte-Catherine, où , là même, on ne l'obtient que de la calcination des coquilles de la mer \*

L'eau snrgit de toutes parts au pied de la colline; il suffit de creuser de quelques pouces pour l'obtenir abondamment, mais en lui préfère l'eau du fleuve.

Je n'ai trouvé aucun ossement fossile aux environs de Porto-Alégre et je n'ai pas connaissance que d'autres aient été plus heureux dans leurs recherches.

\* Cependant le docteur Frédéric Sillow a découvert, en 1830, dans la province de Sainte-Catherine, au pied de la Serra-do-Mar deux carrières de merbre de le plus belle qualité; l'une est du marbre rouge compacte, et l'autre du marbin blanc saccharoïde (ou statuaire); mais point de calcaire commun. se manifeste plus d'une manière aussi choquante. Le voisinage des Castellanos (c'est ainsi qu'ils désignent les habitans des provinces de la Plata) contribue pour beaucoup à modifier leurs mosurs ottomanes. Le tems n'est pas éloigné où les femmes de cette partie intéressante du Brésil obtiendront la somme de liberté dont jouissent les Montévidéennes et les Buénos-ayréennes; mais cette heureuse époque n'est pas encore venue, et, en attendant, elles subissent toujours le joug deleurs ennuyeux maris, je pourrais dire de leurs tyrans domestiques, espèces d'Argus vigilans qui, non contens de les maintenir dans la plus honteuse ignorance, les confinent encore dans un appartement reculé, comme des esclaves de l'hyménée.... Il est fort difficile d'être introduit dans ce sanctuaire mystérieux : la sévérité des maris ne se relache un peu que lorsqu'un étranger, après avoir sejourné quelque tems dans la ville, prouve par sa bonne conduite, qu'il peut être présenté sans danger à la famille du brésilien auquel il a été recommandé, ou dont il a fait la connaissance. Alors, le sanctuaire lui est ouvert, mais il ne doit user de cette faveur insigne qu'avec la plus grande reserve, la plus grande circonspection..... Malheur! Catastrophe! à celui qui trahirait la confiance d'un Argus brésilien...

Une volée de bois vert serait le minimum de la poine encourue par son abus de consiance.

Le caractère ombrageux et excessivement jaloux des Brésiliens contribue donc à l'isolement auquel leurs femmes paraissent être condamnées à vivre encore quelque tems. J'en ai connu d'enjouées, de jolies, d'aimables, de.... j'allais dire gracieuses, lesquelles n'auraient pas demandé mieux que d'aller souvent à la promenade, en société, et d'embellir, d'animer par leur présence les réunions d'hommes que je trouvais fort tristes et souvent insipides, pour ne pas dire maussades. - O Voltaire! ô Légouvé! ô madame de Staël! Pourquoi vos éloquentes réponses aux satyres aussi injustes que mordantes des Juvénal et des Boileau ne peuvent-elles être lues par toutes les Brésiliennes! Elles en acquerraient du moins un juste sentiment d'amour-propre, de noble dignité qui leur révélerait ce qu'elles valent, ou ce qu'elles peuvent valoir, et leur bouche ne resterait pas muette quand les lourds sophistes du gothique Portugal prétendent leur inculquer des principes réprouvés du monde civilisé 1.

<sup>1</sup> Voltaire a dit : « La société dépend des femmes. Tous les peuples qui ont le malheur de les ensermer sont insociables, »

Porto-Alègre est une ville toute neuve; elle ne compte pas plus d'une soixantaine d'années de fondation; peu avant cette epoque son emplacement était couvert de forêts sombres, donnant asile à des jaguars, des tamanduas, des cougouars et des caïmans; à présent c'est la capitale de la province de Rio-Grande-do-Sul ou de San-Pedro; elle peut avoir douze mille habitans, mais elles compte bien quinze mille ames, à cause de la population flottante d'étrangers qui viennent de toutes parts pour y commercer temporairement. C'est surtout dans ces dernières années qu'elle a commencé à prendre un accroissement rapide, qui va toujours en augmentant: je ne restai pas peu émerveillé quand on m'assura qu'il y a deux ans, il s'y bâtissait une maison par jour!

La ville est aussi régulière que peut le permettre l'inégalité d'une colline un peu raide, surtout vers le haut. On s'occupe d'ailleurs, chaque jour, de niveler le terrein et d'aligner les rues; elles sont toutes bordées de trottoirs et dirigées vers les quatre points cardinaux; celles qui vont nord et sud sont les moins agréables à fréquenter, vu qu'elles sont dans le sens de la hauteur. Celles qui sont parallèles à la direction de la colline

sont plus belles; deux, entre autres, la rue da Praia (de la plage) et celle da Iglesia (de l'église) sont remarquables par le grand nombre de jolies maisons qu'on y voit. La première, tout-àfait dans le bas, est la plus commerçante; c'est là que sont les magasins et les principales maisons de commerce. L'autre est sur le plateau de la colline: on y trouve la maison du gouvernement de la province, la trésorerie, l'église principale, tous édifices n'ayant de remarquable que leur extrême simplicité. C'est aussi le rendez-vous du beau monde dans les jours de fêtes civiles ou religieuses; on y vient jouir de la fraicheur d'une belle nuit et du coup-d'œil enchanteur, dont j'ai essayé de donner une idée.

Tout-à-fait dans le bas de la ville, au bord de l'eau, on a construit et l'on construit encore journellement d'assez belles maisons; ce sont celles du port, exposées par fois à des inondations, comme il est arrivé à la fin de 1835; mais un plan était définitivement arrêté pour former des quais; par ce moyen on espère reculer beaucoup les eaux et augmenter d'autant l'emplacement de la ville.

Au bord du fleuve est bâtie la douane, édifice

carré, solidement construit, et disposé pour le plus grand avantage du commerce: de la porte donnant sur le quai, part une jetée ou môle en bois, supporté par des piliers en maconnerie, et se prolongeant d'une centaine de pas dans le fleuve, ou plutôt dans le bassin donnant naissance au fleuve. A l'extrémité du môle est un vaste hangar où l'on a placé des grues; les navires peuvent accoster le long de ce hangar pour y charger ou décharger leurs marchandises. Les fardeaux, quelque pesans qu'ils soient, sont transportés par des nègres dans la cour de la douane pour y être visités; de là d'autres nègres (car la race africaine fait au Brésil l'office de chevaux et de mulets) les transportent à leur destination. J'aurai occasion, un peu plus loin, de dire un mot sur le sort des esclaves dans la province de Rio-Grande. Des voyageurs qui avaient été témoins de la barbarie impitoyable des colons français et anglais ont pu trouver le joug des esclaves plus supportable au Brésil; mais moi qui ai vu les nègres libres, industrieux, fesant vivre les blancs, au rang d'hommes enfin, dans la république Argentine et la Banda-Oriental, qu'il me soit permis de trouver leur sort déplorable au Brésil et de dévoiler l'infamie des Européens qui n'ont pas honte de pousser l'immoralité jusqu'à faire encore clandestinement le commerce de chair humaine!!!... O vénérable abbé de Pradt! vous eussiez gémi comme moi, en voyant les scènes affligeantes dont j'ai été témoin, mais votre indignation, vos gémissemens eussent retenti comme la foudre parmi ces hommes qui osent se dire civilisés, tandis que les miens n'auront, peutêtre, d'écho que dans l'âme de quelques hommes aussi sensibles, mais aussi obscurs que moi.

Il y a cinq eglises à Porto-Alègre, un hopital, une maison de bienfaisance, un arsenal, deux casernes et une prison nouvellement construite. Il y a d'autres édifices publics en projet; un plan a été proposé pour faire de la plaine, appelée Vargem, une basse-ville; on y édifierait un muséum avec un jardin botanique. Porto-Alègre, deviendra certainement, par la suite, une des plus belles villes du Brésil et en même tems une des plus importantes sous le rapport commercial.

L'éducation est fort négligée dans la province de Rio-Grande, et cela se reconnaît tout d'abord; les jeunes gens destinés au barreau, à la médecine ou au sacerdoce, sont envoyés à l'université de Sao-Paulo (Saint-Paul). Il n'y avait que des écoles primaires-élémentaires à Porto-Alègre, lors de mon passage; cependant un Portugais d'Europe (M. Gomez), conjointement avec un jeune belge (M. Giélis) venait d'établir une école primaire-supérieure; les talens et le zèle de ces professeurs contribueront, je l'espère, à répandre le goût de l'instruction, trop généralement étouffé par une passion effrénée pour le jeu et la débauche '.

Il s'y fait quatre ou cinq journaux périodiques entièrement consacrés à la politique : les habitans de Porto-Alègre, de même que tous ceux des autres villes de l'empire, sont divisés en deux partis, celui des Caramurus , comprenant tous les partisans et défenseurs du gouvernement monarchique, et celui des farrupilhas, ou sans-culottes, partisans du gouvernement républicain. Les derniers sont en force, comme partout; mais cette force ils ne la connaissent pas; néan-

<sup>1</sup> Le vice affreux qui attira jadis la colère céleste sur l'impudique Sodome est avoué publiquement par les Brésiliens!!!

<sup>2</sup> Prononcez caramourous.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Farroupillas mouillé. Les Portuguais d'Europe, détestés au Brésil, à cause de leur opposition à la marche progressive des peuples, sont appelés pès de chumbo, pieds de plomb, et à leur tour ils donnent aux Brésiliens le surnom de pès de cabra, pieds de chèvre.

s Ce sont les patriotes eux-mêmes qui se sont donne cette épithète.

moins, la majorité des Brésiliens paraît être pour la république. Malheureusement ceux-ci même sont en dissidence entre eux, les uns voulant adopter la forme unitaire, les autres la forme fédérative; ici l'égoisme, fils légitime de l'ignorance et des petites passions, remplace le patriotisme. La province de Rio-Grande, pouvant se passer des autres et leur étant, au contraire, elle, très-utile, voudrait la fédération, c'est-à-dire l'isolement àpeu - près complet; les autres de se récrier! ce qui fait qu'on ne s'entend guère. Cette difficulté de s'accorder sur la forme retardera peut-être le terme du mouvement, et aménera probablement, l'anarchie entre les républicains Brésiliens. Il est à craindre que, de même que dans la confédération du Rio-de-la-Plata, l'isolement ne soit préséré, et que nous n'ayons à compter dix-huit républiques au lieu d'une.... Ce n'est pas là que git le mal! c'est dans l'anarchie où peuvent être entraînés long-tems des peuples dont l'éducation politique n'est pas très-avancée. On ne doit chercher d'autre cause à ces dissidences que celle de l'ignorance crasse dont la politique étroite du Portugal, ou du système colonial, a cherché à envelopper le germe des sentimens généreux qui perce souvent chez les Brésiliens, malgré leur manque de lumières.

Il n'y avait pas encore de théâtre à Porto-Alègre, car on ne peut, sans faire rougir Thalie jusqu'aux oreilles, donner ce nom à un vieux magasin, à demi souterrain, où l'on joue, de tems à autre, des comédies bourgeoises. Il y en avait un en construction, qui sera très-beau, m'a-t-on affirmé; il est à regretter seulement qu'on ait choisi le haut d'une rue (a rua do Owidor) devenant une véritable cataracte les jours de pluie.

Je suis fâché de le répéter, mais c'est une vérité qu'il ne m'est pas permis de taire, les Brésiliennes de cette province ne sont ni belles, ni gracieuses; en vain elles se chargent et se surchargent de bijoux, de clinquant, de fleurs, de bagatelles, tout cela n'anime pas leur teint, ne donne pas d'expression à leurs yeux, ni enfin cet air de liberté dans les mouvemens qui séduit d'abord chez les *Portenas*. On cherche en vain à lire sur leur physionomie l'état de leur ame, elle n'indique rien, pas même de l'ingénuité; c'est, en public, une figure d'automate, rien de plus; voilà ce qu'en ont fait les Portugais!... On dit qu'elles sont tout feu dans l'intimité, passionnées à l'excès, mais passionnées pour elles

Les femmes de Buénos-Ayres; prononcez portégnas, mouillé.

mêmes.... Ce sont des dédommagemens qu'elles cherchent avidement.

La grande parure est une robe de satin blanc, brodée et lamée en or ou argent, souliers et gants de satin, beaucoup de bijoux; coiffure en cheveux avec de fausses fleurs. Le costume ordinaire est différent; quoiqu'elles suivent assez volontiers les modes françaises, elles aiment surtout les couleurs tranchantes, les dessins bizarres. Comme elles sont fort économes et sédentaires, elles prennent le plus grand soin de leurs effets, aussi les modistes ne font-elles pas plus fortune à Porto-Alègre que les apothicaires! Un chapeau dure une éternité. Ce sont, au surplus, les modes passées chez nous depuis six ans qui font merveille au Brésil. J'y ai vu de ces énormes chapeaux de sparterie et de taffetas, surcharges de nœuds de ruban; des manteaux écossais ou à la dame-blanche, des robes rouges, et autres monstruosités semblables.

Les hommes suivent aussi les modes parisiennes; ils sont, généralement parlant, mieux que les femmes, dans l'ensemble de la physionomie, bien qu'ils aient un défaut commun, celui d'avoir un nez très long et pointu; c'est une légère

modification de celui des Portugais, qui l'ont, eux, plus gros et charnu. Les physiognomonistes savent dejà ce que cela signifie.

Les églises sont très-simples et peu fréquentées. Il n'y a plus que des dévotes (beatas) ou les courtisanes qui conservent encore le costume noir et la mantille de Portugal, costume d'église, de rigueur jadis.... jadis, vous entendez? C'està-dire pendant ces beaux jours de la Sainte Inquisition, où non seulement il fallait des inter prètes pour prier Dieu, mais encore un costume particulier. Comme si celui qui créa Adam et Eve nus comme des vers, s'inquiétait du costume des pauvres humains!

S'il y a peu de luxe dans les églises, on en conserve encore beaucoup, par compensation sans doute, dans les processions extérieures. Les fêtes do Espiritu santo, (Pentecôte) se célèbrent avez pompe: c'est comme au tems du concile de Trente. Les balcons sont garnis de riches tapis de soie brochée, à franges d'or; les confréries bleues succèdent aux confréries rouges, cellesci aux blanches, celles-là aux grises etc., chacune d'elles porte des châsses de saints, richement ornées; et puis, pendant trois jours, on vend

publiquement, à côte de l'église, des chapelets, des scapulaires, des poules rôties, des pátisseries, des liqueurs etc..... Vive Rome!!

La manière dont voyagent les femmes dans cette province, ainsi que dans tout le Brésil, est assez curieuse : elles ne se font aucun scrupule d'aller à califourchon comme les hommes, et pour cela elles portent de larges caleçons sous leurs robes; de plus elles sont vêtues d'une longue redingote, espèce d'amazone quelquefois en drap bleu, mais ordinairement en indienne à fleurs où à larges raies. Elles ont pour coiffure un immense chapeau de taffetas, de feutre ou de castor, orné de plumes d'autruche noires et longues formant panache. Affublées de la sorte elles ressemblent assez à nos hautes et puissantes dames de la vieille noblesse de campagne. Et ne croyez pas que ces Brésiliennes des champs soient sans une sorte de dignité naturelle, au contraire, quoiqu'elles ne soient jamais sorties de leur estancia, chacara ou fazenda, qu'elles n'aient jamais abandonné leurs vaches, leurs plantations de coton, ou de feijons, que pour aller à la petite ville la plus voisine, et qu'elles soient d'ailleurs dans la plus crasse ignorance, elles ne laissent pas que d'avoir, au suprême degré, leurs vanités, leur susceptibilité, leurs airs de hauteur.

Quand elles se mettent en voyage, soit pour aller à la ville, soit pour visiter quelque voisine, ce qui arrive rarement, elles affectent un grand luxe dans le enharnachement de leur cheval. La bride, la têtière, le racado, les éperons, les étriers en forme d'encensoir, tout cela est couvert d'argent massif. Il faut qu'une femme soit bien misérable pour n'avoir pas au moins la cabeceira (têtière), les estribos (étriers) et les esporas (éperons) d'argent.

Les hommes n'affectent pas moins de luxe : leurs chevaux ont des croupières, des ventrières, des colliers, ainsi que tout le reste de l'enharnachement couverts de plaques d'argent; ils portent encore à la main, comme les Argentins, un petit fouet dont le manche, très-court, est d'argent massif. Le manche et la gaîne de leur couteaupoignard sont aussi d'argent. Le costume des hommes de la campagne est plus riche que celui des Gauchos argentins et orientalistes; il consiste en de fortes bottes, un large pantalon de velours bleu-ciel, une jaquette de drap bleu, un ample manteau de drap et un chapeau à très-larges bords relevés sur les côtés, et attaché sous le menton par un cordonnet terminé par deux glands. Beaucoup portent dans l'été des jaquettes d'indienne de couleur et les hommes distingués portent une redingotte d'indienne, espèce de robe-de-chambre. Tous sont armés, en voyage, d'une longue épée comme au tems de la conquête et d'une paire de pistolets, accrochés dans un ceinturon portant une petite giberne.

Voici le nom des cinq rivières se réunissant en face de Porto-Alègre, pour former le fleuve de Rio-Grande: le Jacuy ', le Cay, le Rio-dos-Sinos, le Gravatay, et le Riacho (ruisseau). Le premier, à l'ouest, est la rivière principale; elle forme comme le pouce de la main ouverte. La dernière, au nord-est, forme comme le petit doigt; celle-ci seule n'est pas navigable pour les grands bateaux.

Le commerce est actif à Porto-Alègre; j'ai toujours vu une cinquantaine de navires tant nationaux qu'étrangers occuper la rade, indépendamment d'une grande quantité de pirogues de toutes grandeurs, de chalanas destinées au transport des marchandises sur les cinq rivières facili-

<sup>1</sup> On a déjà vu que dans la langue des Guaranis, la lettre Y signifie rivière et qu'elle est souvent jointe à un nom caractéristique, ainsi, Jacuy, signifie rivière des Jacus, espèce de faisan; Jaguary, rivière du Jaguar, ou du Tigre, etc.— Guazu veut dire grand et Miri petit.

tant si admirablement les communications avec l'intérieur.

Le Jacey (prononcez Jacoui) principalement, est constamment sillonné par des allèges, et d'élégantes gondoles occupées au transport des innombrables productions d'Europe, de l'Amérique du nord, ou des autres provinces du Bresil, à Rio-Pardo et à la Cacheira, petites villes susceptibles de prendre beaucoup d'accroissement; la première surtout peut passer pour l'entrepôt du nord de la province, comprenant la Serra proprement dite, et les Missions de l'Uruguay.

Les navires Européens au dessous de deux cents tonneaux, ne tirant pas plus de dix pieds d'eau, peuvent venir jusqu'à Porto-Alègre.

Il n'y avait, lors de mon séjour, que trois maisons françaises établies à Porto-Alègre; une seule fesait le commerce direct avec la France; une autre tirait les articles français de Buénos-Ayres et de Rio-Janeiro, où ils sont, par fois, à meilleur marché qu'en fabrique. La troisième maison faisait un commerce étendu avec les États-Unis; elle était tenue par M. Pradel, agent consulaire français, homme fort estimable et généralement

estimé, ce qui est plus rare. Il est vrai de dire (Puisse ceci servir d'exemple au commun de nos agens consulaires!) qu'il est difficile de trouver un homme plus désintéressé, plus obligeant, plus disposé à rendre service que M. Pradel. Il n'a voulu accepter aucun émolument, trait de patriotisme trop rare pour n'être pas divulgué; il peut ainsi conserver une noble indépendance. Mais ce n'est pas là son plus grand mérite; sans faire parade de ses sentimens tout patriotiques, il pousse le désintéressement, je dirai même la libéralité, jusqu'à ne percevoir aucune rétribution pour les différens actes ou signatures qu'on réclame de lui. On le trouve toujours prêt à défendre nos droits ou nos intérêts près de l'autorité du pays; malgré son titre modeste d'agent consulaire, il sait se faire rendre justice et l'on respecte notre pavillon.

Voilà les hommes qu'on devrait choisir pour défendre nos intérêts commerciaux en pays étrangers...... Si tous n'avaient pas son désintéressement, tous pourraient avoir son expérience pratique de la législation, des mœurs, du caractère de la nation près de laquelle ils sont appelés à représenter; ils contribueraient ainsi, puissamment, à prévenir les différens entre commer-

cans ou entre particuliers, en conseillant mieux les uns et les autres quand ils sont consultés. Cet hommage rendu aux vertus civiques d'un patriote distingué ne doit pas paraître suspect de ma part, il suffit de savoir que je n'ai pas l'honneur d'être connu de M. Pradel.

La plupart des navires allant à Porto-Alègre sont des Américains du nord, des Brésiliens, des Italiens et quelques Anglais. On voit de tems à autre un navire français venant de Marseille ou de Bordeaux, mais il est rare qu'ils fassent de bonnes affaires, parce que les cargaisons sont mal composées, les articles de mauvais goût, mal assortis ou ne convenant point au pays. C'est du port de Marseille, surtout, que sortent les expéditions les plus extravagantes, les plus mal calculées..... Leurs vins, leurs salaisons sont d'une qualité détestable.

Ce n'est pas seulement à Porto-Alègre qu'il arrive des cargaisons extravagantes, il en est de même dans tous les ports du Brésil et de la Plata; à cet égard il y a beaucoup à dire.

On connaît assez généralement quels sont les articles de grande consommation française au Brésil, beaucoup conviennent à Porto-Alègre; cependant, le voisinage des Orientalistes et des Argentins fait que les goûts des habitans de la province de Rio-Grande sont en quelque sorte mixtes; il faut donc avoir séjourné quelque tems dans le pays pour le connaître bien, et surtout ne pas commettre d'ordres en fabrique sans être muni d'échantillons, de modèles ou de mesures, car les meilleures notes, les détails les plus minutieux ne donneraient qu'une idée imparfaite des goûts et des besoins des habitans.

Ici, comme dans toutes les anciennes possessions espagnoles et portugaises, les nègres et multtres sont les gens d'officio, c'est-à-dire les hommes laborieux, les travailleurs, ceux enfin qui ont besoin d'exercer le plus leur intelligence, mais ils ont le malheur d'être esclaves et surtout d'être noirs!—Ce sont nécessairement des brutes, de vils usurpateurs du nom d'hommes.—Et pourtant, ces brutes assurent la subsistance et toutes les jouissances de la vie à leurs fainéans de maîtres!! Savez-vous comment ces maîtres, si supérieurs, traitent leurs esclaves?—Comme nous traitons nos chiens!—On commence par les sif-fler de même; s'ils n'arrivent pas à point nommé, ils reçoivent deux ou trois soufflets de la main

délicate de leur charmante maîtresse, métamorphosée en pie-grièche, ou bien un rude coup de poing, un brutal coup de pied de leur grossier amo; s'ils raisonnent, ils sont liés au premier poteau venu, et alors, le maître et la maîtresse viennent, avec une grande gaîté de cœur, voir flageller jusqu'au sang ceux qui n'ont souvent d'autre tort que celui, bien innocent, de n'avoir pas su deviner les caprices de leurs seigneurs et maîtres!!!. Heureux encore, le malheureux nègre, si son maître ou sa maîtresse ne prennent pas eux-mêmes une corde, un fouet, un bâton, une barre de fer et ne frappent pas, dans leur fureur brutale, sur le corps du pauvre esclave, jusqu'à ce que des lambeaux enlevés de sa peau laissent ruisseler le sang sur son corps inanimé!... car, le plus ordinairement, on enlève le nègre sans connaissance pour panser ses blessures; savez-vous avec quoi? avec du sel et du piment; sans plus de soin que pour un animal attaqué de quelque plaie qu'on veut préserver des vers! On juge que ce pansement n'est pas moins cruel que les coups de fouet? Eh bien! j'ai vu ces choses l'an de grace mil-huit-cent-trente-quatre!! J'ai vu plus encore. — Il y a des maîtres assez barbares, principalement dans la campagne, pour faire des entailles aux joues, aux épaules, aux

fesses, ou aux cuisses de leurs esclaves, afin d'y introduire du piment. D'autres portent leur fureur frénétique jusqu'au point d'assassiner un nègre et de le jeter comme un chien dans un ravin; et si quelqu'un, surpris de son absence, s'informe du sort du nègre, on répond froidement: « il est mort. » (O filho dap..... Murio), Et jamais on n'en reparle. Il y a cependant des lois sévères pour ces sortes de crimes, mais comme l'observe M. de Balzac « les lois n'arrétent jamais les entreprises des grands ou des riches, mais elles frappent les petits qui ont au contraire besoin de protection. »

Chaque jour, de sept à huit heures du matin, vous pouvez assister à un drame sanglant, à Porto-Alègre. Rendez-vous sur la plage, du côté de l'arsenal, en face d'une église, devant l'instrument de supplice d'un divin législateur, vous verrez une colonne dressée au-dessus d'un massif de maçonnerie, et au pied... une masse informe, quelque chose appartenant certainement au règne animal, mais que vous ne pouvez plus classer parmi les bimanes et bipèdes... c'est un nègre!... un nègre condamné à deux cents, cinq cents, mille ou six mille coups de fouet!! — Passez, retirez-vous de cette scène de désolation; l'infor-

tuné n'a plus que des membres mutilés qu'on reconnaît à peine sous les lambeaux sanglans de sa peau slétrie.

Et l'on s'étonne que les nègres se révoltent contre les blancs!!. — On a remarqué que les législateurs des colonies modernes emploient pour défendre la traite des nègres les mêmes sophismes qu'ils combattent lorsque les *Turcs* veulent légitimer la captivité des blancs, mais tous ces sophismes tomberont à force d'absurdité... L'aristocratie de *la peau* tombera comme les autres aristocraties, patience!

## CHAPITRE XIX.

environs de porto-alègre. — de la province en général.

Capella do Viennes. — La colonie allemande de Saô-Leopoldo. — La Lagoa dos Patos. — Rio-Grande ou Saô-Pedro. — Saô-José. — Saô-Francisco de Paula. — De la province en général.

I.

Le village de Viamon ', situé à trois lieues sudest de Porto-Alègre, était la capitale de la province

4 On a donné à Capella (chapelle) le surnom de Fismen, purce que des hauteurs sur lesquelles ce village est situé, on aperçoit les cinq

quand Porto-Alègre n'était rien, ou fort peu de chose. Primitivement, la ville de Rio-Grande fut lesiège de la capitainerie; elle a joui de cette faveur jusqu'en 1763, époque à laquelle on transféra le gouvernement à Capella do Viamon, comme étant un point plus central '. Il n'y a pas plus d'une quarantaine d'années que Porto-Alègre est devenue définitivement capitale.

A cette époque, Viamon était une petite ville assez étendue, mais à présent ce n'est plus qu'un village que désertent les habitans à cause de la difficulté des communications. On n'en compte pas plus de cinq cents dans tout son district. Il est placé au milieu d'un groupe de montagnes dominant une grande étendue de pays. On y arrive par trois routes différentes, en passant par une suite de collines élevées, mais peu boisées. Le terrein, composé d'une argile rougeâtre, est couvert de blocs volumineux de ces espèces de brêches dont j'ai déjà parlé, formant des masses de figures bizarres, toutes arrondies par le

rivières qui réunissent leurs eaux en face de Porto-Alègre, en formant comme une main ouverte dont le Jacuy serait le pouce et le Réache le petit doigt. De là est venu le mot vi-a-maß, j'ai vu la main.

A cette époque les limites de la province étaient un peu au-delà du Jacuy à Santa-Maria-da-Serra.

frottement des courans; il y a aussi beaucoup de fragmens de quartz, de mica et de gneiss. L'industrie principale est la fabrication de la poterie, de la brique et la culture de la mandioca. La chapelle est digne d'être visitée.

J'ai poussé mes excursions jusqu'au-delà de Boa-Vista et de la Barrucada, hameaux situés à environ dix lieues dans l'est de Porto-Alègre. Boa-Vista est une estancia appartenant au comte de Rio-Pardo, ancien chambellan, général, et ministre sous Don Pedro 1er; il s'est retiré là avec son épouse depuis le départ de l'empereur. Il possède une tannerie de cuirs, attenante à son habitation, dirigée par un Français. J'ai eu occasion de voir le comte de Rio-Pardo; j'observai avec plaisir qu'on ne m'avait point trompé sur son caractère aimable et bienveillant. Il est aristocrate enrouillé, comme il le dit lui-même, en bon français, mais il prend son parti en philosophe; il était convenu de se résigner à tout, seulement il attendait en silence le Messie ... A présent il en est réduit à dire, avec certaine secte israélite :

i En juin 1834, les partisans de don Pedro, les Curamurus s'attendaient à le voir débarquer au Brésil, aussitôt qu'il aurait fini en Portugal.

« Maudits soient ceux qui supputeront les tems du Messie! »

J'ai remarqué dans les collines de la Barrucada, des blocs considérables d'hydrate de fer cellulaire, au milieu d'une argile jaune sablonneuse.

Tout le pays s'étendant à l'est des mornes de Viamon et au nord de Lagoa dos Patos est entièrement plat, au niveau de la mer, sauf quelques petites collines sans direction déterminée. Il paraît qu'il n'y a pas plus d'un siècle que les eaux se sont retirées de la plaine marécageuse de la Barrucada.

## II.

Pour me rendre à la colonie allemande je remontai le Rio-dos-Sinos , rivière de quatrième ordre, assez profonde, mais tellement sinueuse que la distance de Porto-Alègre à Saô-Leopoldo, qui n'est que de sept lieues par terre, devient d'environ vingt lieues par eau. De même que le Jacuy et tous les autres affluens du Rio-Grande, le Rio-dos-Sinos coule dans un lit de sable et de terre limoneuse; les bords en sont si peu élevés

<sup>1</sup> Rivière des cloches.

qu'ils paraissent sans cesse submergés. Ils sont pourtant habités et cultivés ca et là, mais on a eu soin de bâtir les maisons sur pilotis, ou sur un échafaudage en bois d'une hauteur de cinq à six pieds. Le toit de ces petites habitations, construit en relevant, leur donne l'apparence d'un pavillon chinois.

Après avoir ramé toute la nuit, le bateau allemand dans lequel nous étions embarqués s'arrêta dans un parage appelé Tres Portos (les Trois Ports); ce sont tout bonnement trois clairières au milieu des bois, sur la rive gauche, plus élevée en cet endroit qu'ailleurs. On est déjà dans la colonie allemande. De ce lieu à Saô-Leopoldo il n'y a pas plus de deux heures de marche à pied, tandis qu'en suivant la rivière pour arriver au véritable port il faut ramer toute la journée. Nous préférames aller à pied, en chassant, que de respirer plus long-tems les exhalaisons fétides du bateau couvert, occasionnées par une demidouzaine de nourrices et je ne sais combien de bambins mangeant des oranges, des bananes et autres bonnes choses, dont on se fatigue promptement.

Nous eûmes à parcourir un pays charmant,

montueux, couvert de bois, de prairies, de fermes allemandes, de champs cultivés et arrosé par une multitude de ruisseaux. Nous gravimes des coteaux élevés, couverts d'épaisses forêts à travers lesquelles on a frayé des chemins de voiture se croisant de toutes parts, en ouvrant des communications sur tous les points de la colonie.

Après avoir monte et descendu souvent nous aperçûmes enfin, au détour d'un chemin couvert, le village de Saô-Leopoldo, situé au milieu d'une plaine basse pouvant avoir deux lieues de circonférence. Nous nous crûmes en Allemagne. Je ne pus me défendre, à la vue de cette population européenne, d'un sentiment d'admiration, car je fus d'abord frappé du contraste que m'offraient ces lieux, cultivés avec soin, ces chemins ouverts péniblement à travers les collines, les mornes et les forêts, ces petites propriétés entourées de fosses profonds ou de haies vives, cette activité des cultivateurs et des artisans, rivalisant à l'envie pour la prospérité commune..... avec l'abandon absolu dans lequel les Brésiliens laissent leurs terres, le mauvais état de leurs routes, leurs chaumières délabrées, enfin ce manque d'industrie, cet esprit de gaspillage et de destruction qui les caractérise, tout aussi bien que les Argentins.

Mon admiration ne fut pas moindre en voyant, presque sous le tropique, une nation des régions polaires conservant ses habitudes, ses mœurs, sa vie active et donnant naissance à une génération qui doit, un jour, changer la face du pays.

Le village de Saô-Leopoldo, appelé aussi la feitoria (la factorerie) est situé, comme je viens de le dire, dans une plaine basse, au bord et sur la rive gauche du Rio-dos-Sinos, à sept lieues au nord de Porto-Alègre. De toutes parts, au sud, à l'est et à l'ouest, la plaine est dominée par des coteaux couverts de forêts. A huit ou dix lieues vers le nord, passe la grande chaîne de montagnes, la Serra do Mar, se dirigeant à l'ouest, et à travers laquelle les Allemands ont frayé des routes admirables, en surmontant des difficultés extraordinaires. Indépendamment de la chaîne principale, il existe encore quelques mornes isolés dans le sud et au centre de la colonie même.

On n'a pas trop consulté l'hygiène publique en fondant la ville dans un emplacement trèsmarécageux, qui, aux moindres pluies, s'inonde et rend les rues mêmes impraticables. On n'a eu sans doute en vue que l'avantage du commerce et aussi sa grande commodité du voisinage de l'eau. Au reste, cela prouve que les Allemands ne reculent devant aucun obstacle et que le mot impossible n'a pas plus d'équivalent dans leur langue que dans la nôtre; ils s'occupaient d'ailleurs, journellement, d'élever le terrein, d'assécher les marais et de détourner les eaux par lesquelles ils sont alimentés.

Il y avait alors à Saô-Leopoldo, environ centcinquante maisons en charpente et en brique, renfermant une population d'un millier d'ames, laquelle doit s'augmenter progressivement, puisque ce village ne comptait encore que cinq années de fondation. Il est habité principalement par des artisans allemands, tels que menuisiers, forgerons, charrons, cordonniers, tailleurs, selliers, ferblantiers etc., et par des marchands cabaretiers, merciers, brocanteurs, tant allemands qu'étrangers; il y avait plusieurs commerçans français faisant d'assez bonnes affaires.

La colonie Allemande, dont ce village est déjà le marché principal, n'occupe encore qu'un territoire de quinze lieues carrées, mais elle peut s'étendre beaucoup vers le nord, au-delà de la Serra, parce qu'il nelui a été tracé d'autres limites de ce côté que celles mêmes de la province.

La plupart des colons allemands sont agriculteurs. On leur distribue une portion plus ou moins considérable de terrein, au milieu des forêts dont le pays est couvert, avec obligation de leur part d'abattre les bois et d'en cultiver l'emplacement. S'il y a des pâturages autour de leur propriété, ils en réservent une partie pour élever des vaches et faire du beurre ou du fromage, qu'ils vendent facilement à Porto-Alègre.

D'autres Allemands, possédant quelques capitaux, ont formé des établissemens plus ou moins importans tels que tanneries, distilleries, scieries de planches, briqueteries, poteries et autres fabrications, comme celle de la farine de mendioca et du sucre produisant déjà un revenu assez fort à la colonie, indépendamment du bénéfice des rapports commerciaux que l'activité des Allemands entretient avec Porto-Alègre. Le mardi de chaque semaine est le jour désigné pour porter à la capitale les comestibles et les produits de l'industrie de cette petite république.

Beaucoup de Brésiliens, consultant plus leur intérêt privé que leur inclination, naturellement jalouse de la prospérité des étrangers, commençaient à s'établir dans la colonie, en

achetant assez cher des terrains concédés aux Allemands et que ceux-ci leur cèdent volontiers par l'espoir de former ailleurs de plus grands établissemens. L'émulation finira par naître chez les Brésiliens, à la vue de tant de difficultés vaincues par des hommes industrieux, ou du moins, l'orgueil national se trouvant intéressé par les progrès de la colonie, cela doit amener d'heureux résultats pour le pays. Déjà une société d'actionnaires s'est formée pour la construction d'un pont sur le Rio-dos-Sinos; dejà il était question de bâtir des édifices publics, d'ouvrir de nouvelles routes, de construire un bateau à vapeur, d'entreprendre enfin des travaux capables de fomenter l'industrie, de favoriser le commerce, véritables sources de richesses et de civilisation des peuples.

Il y a dans le village, une chapelle desservie par un prêtre catholique, et, à une demi-lieue au sud-est, dans un hameau appelé la *Feitoria* (parce qu'autrefois on y vendait des nègres) il y a une autre chapelle, desservie par un ministre de la religion réformée.

Les autorités sont brésiliennes; elles se composent d'un juge-de-paix donnant audience une fois la semaine, et d'un commandant militaire.

Nous fûmes recus par le docteur Jean Daniel Hillebrand, jeune homme fort instruit, joignant à beaucoup de modestie les manières les plus civiles, les plus obligeantes. Hambourgeois de nation, mais possédant fort bien les idiomes francais et portugais, exercant avec succès la médecine et la chirurgie depuis plusieurs années, le docteur Hillebrand a gagné la confiance des habitans de la colonie et ils ont pour lui la plus grande considération. Il la mérite certainement, à tous égards, par ses connaissances variées et son humanité. M. Hillebrand s'occupe aussi beaucoup d'histoire naturelle, principalement d'ornithologie et d'entomologie; il a acquis ce goût presque passionné près du docteur Sillow (ou Selo) qu'il accompagna quelque tems. Il nous montra ses collections, déjà nombreuses, d'oiseaux, d'insectes et de bois utiles; ainsi que beaucoup d'objets curieux tels que des armes de Bougres, des vases etc. Très-bon dessinateur, il s'occupait à peindre la collection des lépidoptères de la colonie; je sus frappé de l'exactitude du dessin et de la fraîcheur du coloris de ces charmans insectes.

La colonie Allemande doit être visitée par les

naturalistes et les amateurs de la belle nature: on trouve là toutes les productions de la province, dans le règne organique; jolis oiseaux, insectes rares, mammifères étranges, plantes précieuses; tout se réunit dans cette localité pour exciter l'admiration des curieux. De nombreux chemins, frayés au milieu des forêts, permettent au chasseur de parcourir les environs de Saò-Léopoldo sans être incommodé par la chaleur, jouissant au contraire du frais ombrage d'une multitude d'arbres touffus et d'espèces très-variées.

Presque tous les arbres de ces forêts, encore bien peu connus des botanistes, ont une propriété particulière; il en est même fort peu d'inutiles '.

Le terrein de la colonie, entrecoupé de hautes collines, de mornes escarpés, de vallons et de plaines marécageuses, est argileux sur les hauteurs et sablonneux dans les fonds. Les carrières en exploitation ne fournissent encore que des grès tendres, s'employant à la construction des maisons. Il paraît qu'il y a du calcaire dans quelques

4 Voyez la note Na

forêts, mais on n'a pu encore en découvrir une carrière susceptible d'exploitation.

## III.

Le fleuve connu sous le nom de Rio-Grande commence à Porto-Alègre; il est formé de la jonction des cinq rivières étalant si majestueusement leurs eaux devant cette jolie ville. Pendant l'espace de huit à dix lieues, il coule dans un lit variable en largeur (depuis trois jusqu'à une demi-lieue), encaissé par des mornes affectant la forme conique et composés de fragmens plus ou moins gros de roches clastiques ou de ces conglomérats dont j'ai parlé, lors de mon excursion à Capella do Viamon; ces mornes sont, en outre, boisés jusqu'à leur sommet, principalement du côté exposé au sud. J'ai déjà fait la même remarque à l'égard de la Serra.

Avant d'entrer dans la Lagoa, le lit du fleuve est à peine large d'une demi-lieue; les pilotes redoublent d'attention, car il faut passer si près des roches que, bien souvent, il est nécessaire de défendre le navire à l'aide de forts bambous. Ici s'ouvre le grand bassin ou lac, assez improprement nommé laguna ou lagoa dos Patos. Ce

lac, séparé de l'Océan par une plage ou des dunes de peu d'étendue, appelée praia do estreito (plage du détroit), forme comme une petite mer méditerranée de quarante-cinq lieues de long sur une largeur variable. Les mornes aboutissent à l'entrée da lagoa, et cet endroit porte le nom de Punta do Itapuan; ils s'étendent encore un peu à l'est et à l'ouest, mais toujours en s'abaissant, pour ne former enfin qu'une plage ou des monticules de sable, retenant à peine les eaux, souvent agitées, de cette vaste lagune. Les bords, de même que le fond, sont de sable pur, et des dunes de cette substance s'étendent à plusieurs lieues dans les terres. Plusieurs rivières assez grandes, telles que le Camacua, le Saô-Gonzalvo etc., viennent augmenter la masse des eaux. Il est probable qu'à une époque qui n'est pas très-reculée ces eaux s'étendaient dans les grandes plaines basses de Viamon, de Boa-Vista et da Barrucada.

La navigation est facile sur la Lagoa dos Patos pour des bâtimens ne tirant pas plus de dix pieds d'eau, chargés en lourd. Il y apparaît quelquefois des navires de deux cents tonneaux, mais ils sont forcés d'attendre de hautes marées pour naviguer sans entraves.

On n'est pas bien d'accord sur le motif qui fit donner à ce lac le nom de Lagoa dos Patos. Quelques personnes prétendent que ce fut à cause de l'immense quantité de ces palmipèdes qu'on y vit d'abord; d'autres, que ce fut en mémoire d'une tribu d'indiens appelés Patos, qui vivaient sur ses rives occidentales et dont quelques géographes ont fait mention sur leurs cartes. Mais l'opinion la plus générale et la plus curieuse est celle-ci:

« Les jésuites ayant de grands établissemens vers l'Uruguay et sur divers points de l'intérieur, à une époque où le gouvernement Portugais n'avait pas encore colonisé cette partie du Brésil, et les révérends pères se trouvant avoir le plus grand besoin d'un port de mer, tant pour faciliter leurs communications avec l'Europe que pour procurer un débouché aux riches produits de leurs Missions, ils supplièrent très-humblement le puissant roi de Portugal de leur concéder la propriété, à perpétuité, de cette pequenina lagoa (très-petite lagune) pour y élever des canards. Ils obtinrent facilement ce qu'ils demandaient; mais il arriva que, quelques années après, le roi de Portugal ayant fait examiner les lieux, reconnut, non sans quelque dépit, la supercherie des révérends pères. N'entendant pas du tout être la dupe de l'astuce des jésuites, le gouvernement portugais reprit ses droits à la *Lagoa*, qui, néanmoins conserva toujours le nom donné par la sainte corporation.

## IV.

Nous sommes à trois lieues et demie de l'embouchure du Rio-Grande, et à soixante de Porto-Alègre, c'est-à-dire que nous arrivons au principal port de la province connu sous le nom de Rio-Grande. Il y a deux villes réunies sous ce nom, (auquel se rattache en Europe l'idée des cuirs légers) partagées par le fleuve, dont la largeur est ici, d'environ sept quarts de lieue, L'une porte le nom de Saô-José ou simplement do Norte, c'est celle de la rive gauche, l'autre le nom de Saô-Pedro, ou do Sul, c'est celle de la rive droite.

La situation des deux villes est non seulement triste à mourir, mais encore insupportable de toutes manières; l'appât du gain, une déportation, ou quelqu'intérêt bien puissant peuvent seuls engager à y vivre. Figurez-vous qu'on ne palpe là, par tous les sens, que du sable, du sable... et

encore du sable! il ne peut en être autrement, car ces deux villes sont au milieu des dunes et le moindre *pampero* soulève des espèces d'avalanches qui encombrent les rues et ensevelissent parfois les maisons basses!

Cependant ces villes sont commercantes, principalement celle de la rive droite, où vont plus ordinairement les navires arrivant d'Europe, à cause des débouchés qu'offre la campagne, voisine de la Banda-Oriental. On juge facilement, à l'opulence des habitans, que les affaires sont bonnes dans cette partie de la province. Il en est, parmi eux, d'immensément riches, qui ont fait construire des maisons et des magasins spacieux. On se formera une idée de ce que ces édifices ont pu leur coûter quand on saura qu'il faut tirer tous les matériaux de Porto-Alègre ou d'autres points plus éloignés de l'intérieur. Ce qui contribue le plus à la prospérité de Sa6-Pedro, c'est l'esprit d'association de ses négocians, lesquels emploient une grande partie de leur fortune dans des entreprises d'utilité publique, tendant à attirer le commerce étranger, ainsi qu'à modifier, par des travaux importans, les graves inconvéniens d'une situation aussi désagréable, aussi peu commode que celle de leur

ville. C'est ainsi qu'une société d'actionnaires, dirigée par la maison Carrol Forbes et Ce, s'est chargée de faire creuser, au moyen de coûteuses machines à vapeur, un canal qui permet aux navires de deux cents tonneaux et plus, de venir à quai opérer leur chargement et déchargement. Avant la conclusion de ces travaux, terminés en 1833, non sans de grandes pertes de la part de la société, les navires s'arrêtaient tous à San-José, et les armateurs ou les consignataires avaient ensuite à supporter des frais majeurs de transbordement et de transport.

Une douane spacieuse a été construite; des quais ont été faits; un théâtre vient d'être achevé; un hôtel de ville est en construction, et tout cela, aux frais des négocians de la ville:

Une autre cause de prospérité progressive pour Rio-Grande est la proximité de Sac-Francisco de Paula, ville toute nouvelle, à neuf lieues environ vers le nord-ouest, avec laquelle les communications sont rendues promptes et faciles au moyen d'un bateau à vapeur, allant et venant journellement d'un point à l'autre et transportant des marchandises et des passagers. Il y a, en outre, beaucoup d'allèges, de balandres etc. fai-

sant constamment ce trajet, ainsi que celui Porto-Alègre.

La maison Carrol Forbes et C° sollicitait, l'année dernière (1834), du gouvernement Brésilien, un privilège de dix ans pour l'établissement de trois bateaux à vapeur destinés, l'un, à la navigation du Rio-Grande jusqu'à Porto-Alègre, un autre à celle du Jacuy jusqu'à la Cacheira, et le troisième, à entrer et sortir les navires se présentant à la barre du fleuve.

Les deux villes réunies ne contiennent pas au delà de six mille habitans fixes; celle de la rive droite quatre mille cinq cents et celle de la rive gauche quinze cents. Dans cette dernière il y a quatre rues principales, garnies de trottoirs, dirigées nord et sud, aboutissant d'un côté au fleuve et de l'autre à des monticules de sable, au milieu desquels on rencontre des sources d'eau limpide et potable.

Dans la ville do Sul il y a trois rues principales, très-longues, non pavées, mais garnies de trottoirs, dont la direction est d'est à ouest asm d'être garanties autant que possible de l'invasion des sables. On voit avec peine, au dehors de la ville,

ces grandes dunes menaçant de l'ensevelir comme une autre Herculanum. Il était question de faire des travaux de ce côté pour arrêter l'empiètement des dunes, mais je crois que le meilleur moyen serait encore d'y planter des arbres, tels que des espinillos, des nandubaïs, des carondaïs ou tous autres se plaisant dans les terrains sablonneux.

Les édifices, publics et particuliers, sont bâtis dans le goût et la forme de ceux de Porto-Alègre; il y a de superbes maisons, à trois étages, avec balcons en fer et façades en pierre de taille.

La douane principale est à Sab-Pedro, mais il y a une administration subalterne à Sab-José où les navires peuvent s'arrêter, si cela les arrange mieux. Ceux destinés pour Porto-Alègre, ou qui en reviennent, s'arrêtent à Sab-José, pour y prendre un pilote. Il existe de nouveaux réglemens, publiés en langues nationale, anglaise et française, concernant l'ordre de station à observer dans les deux rades; trois navires de guerre sont chargés de les faire exécuter.

L'embouchure du Rio-Grande est obstruée par une barre ou banc mobile de sable, qui en rend l'entrée assez difficile pour des navires tirant plus de dix à onze pieds d'eau. Pendant la nuit, un feu placé sur la rive droite, et s'apercevant à quatre lieues de distance, indique l'entrée du fleuve. Pendant le jour, des pavillons de diverses couleurs, hissés au sommet du phare, indiquent la quantité d'eau dans le canal, et la direction à suivre. En juillet de l'année dernière cette direction se trouvait être du nord-est au sud-ouest, pour entrer; un autre canal vient de se former au sud, mais il ne peut encore y passer que des bâtimens de huit pieds d'eau et au dessous. Du reste il y a toujours des pilotes expérimentés à l'embouchure du Rio-Grande, pour conduire les navires jusqu'à l'une des deux villes, et si ces navires sont destinés pour Porto-Alègre, de nouveaux pilotes les guident à travers la Lagoa dos Patos.

Je ne dois pas omettre de dire qu'il y a à Sab-Pedro deux imprimeries, deux journaux politiques et une petite bibliothèque, composée en grande partie de livres français. En fait de langues étrangères, on y apprend de préférence le français, comme dans tout le Brésil et les provinces de la Plata.

V.

Sa6-Francisco-de-Paula est une charmante

petite ville, ne comptant pas plus d'une dixaine d'années d'existence, et qui, pourtant, rivalise déjà avec Porto-Alègre par l'activité de ses habitans, l'importance de ses transactions commerciales et le grand nombre d'édifices qu'on y élève journellement.

Sa situation est sur la rive gauche du Rio-Sao-Gonzalvo, à une lieue et demie de l'embouchure de cette rivière dans la Lagon dos Patos, entre les ruisseaux (arroyos) Pelotas et Pelado.

La position de Saó-Francisco-de-Paula est toutà-fait agréable, car la campagne qui l'environne est très-fertile, bien cultivée, arrosée de ruisseaux boisés, et cette ville est précisément bâtie sur une colline dominant tout cela. Les rues sont droites, bordées de larges trottoirs; on voit facilement qu'il y règne la même émulation qu'à Rio-Grande pour l'accroissement de la cité naissante, la construction d'édifices remarquables et en général pour tout ce qui peut contribuer à embellir la ville, favoriser le commerce et attirer les étrangers. Il y a un fort joli théâtre, véritablement élégant et commode. On ne comptait encore qu'une imprimerie l'année dernière, mais il y avait plusieurs journaux politiques. La popu-

lation s'élevait déjà de sept à huit mille habitans.

Il est facile de prévoir que, dans peu d'années, ce sera la seconde ville de la province et peut-être aussi la plus commerçante; car, toute la partie sud, depuis Sab-Gabriel (au centre) jusqu'à la Plata, et même la frontière nord-est de la Banda-Oriental, sont approvisionnées par Sab-Francisco-de-Paula, tandis que Porto-Alègre approvisionne le nord, à partir du Jacuy, y compris la Serra et les Missions d'Uruguay; mais cette partie, quoique beaucoup plus peuplée que l'autre, n'est pas aussi riche, les estancias n'y étant pas aussi multipliées à cause de la mauvaise qualité des pâturages, le grand nombrede forêts et l'inégalité du sol.

Joignez à ces élémens de prospérité, pour Saô-Francisco - de - Paula, l'avantage inappréciable d'être située sur le rio San-Gonzalvo faisant communiquer la laguna Merimavec celle dos Patos et permettant ainsi le transport par eau des produits de la campagne voisine, des terrains neutres et de la partie sud - est de la Banda - Oriental. De plus, les bords de cette rivière San-Gonzalvo sont couverts de charqueadas ou saladeros, enrichissant leurs propriétaires à tel point qu'ils ont formé

le projet de faire creuser, à leurs frais, un canal plus profond que la rivière (dont l'entrée est obstruée par des bancs de sable), de manière à permettre aux navires de haute-mer d'aller directement à Saô-Francisco-de-Paula.

Un bateau à vapeur, construit dans l'endroit même, parcourant neuf milles à l'heure et portant des marchandises aussi bien que des passagers, va et vient journellement, de Saò-Francisco-de-Paula à Rio-Grande, en passant par la cidade do Norte, ou Saò-José. Il était fortement question d'en construire un second pour faire la navigation de Porto-Alègre.

Sao-Francisco-de-Paula est à cinquante-deux lieues de Porto-Alègre, neuf de Rio-Grande-do-Sul et à douze de l'embouchure du fleuve.

Maintenant, jetons un coup-d'œil rapide surla province en général.

## VI.

· La province de Rio-Grande a été surnommée do-Sul (du sud) pour la distinguer d'une autre province du Brésil, appelée Rio-Grande-do-Norte, laquelle se trouve placée entre Parahyba, Ceara,

et l'Océan. - Au Brésil, on donne plus particulièrement à la province de Rio-Grande-do-Sul le nom, plus bref, de Sao Pedro. - Ses confins sont, au nord, la province de Sac-Paulo (Saint-Paul), autrefois San-Vicente, dont elle est séparée par le Rio-Curitiba ou Yguazu; à l'ouest, par le Parana qui la sépare de l'état du Paraguay, et par l'Uruguay, servant de limite avec Corrientes, l'une des provinces de la confédération Argentine; au sud, par la Banda-Oriental, dont les limites sont le Jaguaron et le Cuarey, et par les terrains neutres s'étendant au sud et à l'ouest de la Laguna Merim; enfin, à l'est, par l'Océan atlantique et la petite province de Santa-Catharina, laquelle s'étend fort peu au-delà de la Serra-do-Mar.

Le territoire de Saó-Pedro, dont la superficie peut être évaluée à quinze mille lieues carrées, se divise en cinq comarcas ou arrondissemens, ayant pour chef-lieux Porto-Alègre (capitale) Rio-Pardo, Rio-Grande, Piratinim et Saó-Borja. Ces cinq comarcas se subdivisent en onze districts, lesquels comprennent les villas (petites villes) de Rio-Pardo, Patrulha, Villa-Novada-Cacheira, Saó-Luiz-da-Leal-Bragança, Saó-Francisco - de - Paula, Piratínim, Saó - José-do-

Norte, OS Bom-Jesus-do-Triumpho, Cassa-Pava, Alégrété, et Jaguardo. Il y a, outre ces villas, une grande quantité de povos (bourgades) et de freguesias (paroisses) dont les principales sont Sab-Leopoldo, Viamon, la Barrucada, Freguesia-Nova, Santo-Amaro; Sab-Gabriel, Bagé, Santa-Maria-da-Serra, Sab-Martinho, Itaquy et les peuplades des Missions, dont San-Borja est devenu le chef-lieu. Ce sont autant de Termos ou justices.

Dans chacune des comarcas il y a une camara (municipalité) et un Ouvidor ou Oydor; c'est un juge en seconde instance, duquel on appelle aux cours souveraines de Bahia ou de Rio-Janeiro, nommées Relações. Les juges de paix sont plus spécialement chargés de la police des termos.

En 1834, on évaluait la population totale de la province à 160,000 habitans; les Allemands entraient pour un dixième dans cette évaluation. La nouvelle colonie de Saô-Léopoldo, seule, en comptait huit mille; il est vrai que l'on comprenait sous la dénomination d'Allemands, des émigrés de toutes nations; mais quelque faible que soit la population allemande, eu égard au nombre des Brésiliens, elle a, néanmoins, une grande importance morale, en ce que son exemple ne peut

manquer de stimuler, tôt ou tard, le caractère apathique des Brésiliens. Dès à présent, elle a fait tout ce qu'on était en droit d'attendre d'elle, et les améliorations introduites dans les arts et la culture, sont déjà telles, que la face de cette grande province a changé de manière à la rendre méconnaissable aux yeux de ceux qui l'ont parcourue avant la guerre du Brésil avec la République Argentine. C'est maintenant une province indispensable au Brésil, car elle seule est capable de fournir à son approvisionnement de la viande, du suif, des cuirs, des chevaux, des mules, du maïs et même du blé; tandis qu'elle pourrait, au besoin, se passer des autres, puisque ses cultures de mandioca, de coton, de riz, de sucre, etc. fournissent suffisamment à sa consommation.

Peu de contrées au monde sont arrosées et vivifiées avec plus de profusion que la province de Saô-Pedro; la Banda-Oriental, seule, peut lui être comparée. Le climat en est salubre ettempéré; aucun pays n'est plus favorable aux colonisations européennes. Les fruits des régions équatoriales y croissent en même tems que ceux des zones tempérées: on récolte dans la colonie allemande, avec le fruit du cocotier et du bananier, le coing, la pomme, la poire, l'orange et la pêche succu-

lente de l'ancien continent. Les plantations de vignes ont eu le plus heureux résultat dans la colonie allemande, et je ne doute pas qu'un jour viendra où cette heureuse province exportera d'excellent vin dans les autres ports du Bresil. Je suis même étonne qu'on n'ait pas déjà tiré parti des collines de Porto-Alègre pour la culture de la vigne. Le thé devrait aussi dédommager amplement des essais qu'on pourrait tenter pour le propager sous ce parallèle, puisque le sol est ici moins élevé qu'à Saô-Paulo 1.—Le thé de l'Amérique du Sud (l'herbe du Paraguay), est l'objet d'un grand commerce dans les Hautes-Missions, surtout depuis que les relations ont été interdites avec le dictatorat.

J'ai remarqué que les nombreux cactus-nopal, qui croissent naturellement dans les plaines sablonneuses de Viamon, Boa-Vista et la Barrucada, étaient couverts de cochenille sylvestre, dont on pourrait tirer parti; mais il faudrait qu'en cela

La culture du thé de la Chine, fait d'assez grands progrès au Brésil. Indépendamment de la récolte qui se fait au jardin botanique de Rio, il s'en recueille encore dans les provinces de Minas, saô-Paulo et Santa-Catharina. Mais c'est surtout dans celle de Saô-Paulo, que cette culture a pris le plus d'accroissement; il en a été récolté en 1833, plus de cent arrobas. (1472 kilog.)

comme en tout autre chose, des étrangers donnassent l'exemple.

Dans la partie nord de la province, et jusqu'aux environs de Porto-Alègre, on trouve, abondamment, des plantes médicinales d'une vertu éprouvée, telles que la doradinha, la charrua, le matapasto, la marcella, la copita, la ruivinha, l'ipécacuanha etc.M. Bonpland a découvert aux Missions une espèce de rhubarbe, une salsepareille, une réglisse, et plusieurs écorces qu'il a employées luimême avec le plus grand succès. A l'exemple des Guaranis, les Brésiliens connaissent les propriétés de la plupart des plantes et s'en servent ordinairement sans consulter les médecins; ce qui au surplus ne serait pas toujours facile, vu l'éloignement des villes.

Les produits de grande exportation sont à-peuprès les mêmes qu'à Montévidéo et Buénos-Ayres, mais on a de plus, dans cette province, la ressource de la poudre d'or, des environs de Cassa-Pava, de la farinha (farine de manioc) de la cachaça (eau-de-vie de sucre), des feijoes (haricots noirs), des cuirs tannés, des bois d'ébénisterie, de teinture, de menuiserie, de charronnage, de construction navale, etc. Tous ces articles ne demandent que des bras et des capitaux pour être exploités avec utilité. Il y a ensuite une foule d'industries lucratives à créer, soit pour le commerce intérieur, la consommation locale, ou l'exportation1. Les artisans laborieux sont certains d'y être bien accueillis, et pour peu qu'ils aient quelques fonds et de l'intelligence, ils peuvent compter sur un brillant avenir. Malheureusement il n'arrive que trop souvent qu'on part d'Europe avec des idées d'ordre, de travail, d'économie, et qu'une fois en Amérique on se dégoute trop facilement, à la simple vue des difficultés résultant, nécessairement, de l'idiome, des coutumes, des préventions nationales, de l'ignorance de la valeur des choses, du ridicule attaché à la qualité d'étranger nouvellement débarqué, et enfin, de la législation, des mesures de police, etc. On aime mieux jeter le manche après la cognée, que chercher à surmonter ces obstacles, très-naturels, mais qui n'ont qu'un tems; car deux ou trois années suffisent à un homme intelligent pour se mettre au courant de la langue, des usages et coutumes d'un pays, et c'est alors qu'il peut espérer d'être amplement dédommagé du tems perdu ou de ses premiers sacrifices.

<sup>1</sup> Voyez la note O, relative aux poids et mesures, aux monnaies, aux droits de douane etc.

La province de Saô-Pedro est digne defixer l'attention des capitalistes, comme de tous les hommes qu'une fortune adverse oblige à s'expatrier. Ses destinées sont certainement brillantes et si les plans de navigation au moyen de la vapeur, sur ses principales rivières, viennent à se réaliser, je ne fais aucun doute que sa population ne prenne un accroissement rapide; le gouvernement brésilien paraît d'ailleurs fermement résolu à protéger toute espèce d'association étrangère ou nationale, ayant pour but des entreprises commerciales, des colonisations ou des exploitations industrielles '.

Quant au caractère des Rio-Grandenses, il se ressent naturellement du genre d'industrie auquel ils se sont adonnés; il est chevaleresque comme celui des Orientalistes et des Paulistes;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En 1834, il s'est formé des sociétés d'actionnaires pour la navigation intérieure sur les fleuves du *Maranhon* ou Amazône, le San-Francisco et le Rio-Doce. Des lignes ont dû s'établir entre Rio-Janeiro, les divers points de la côte du Brésil et même la Plata. Une circonstance vient encore favoriser ces entreprises; il a été découvert en 1833, par un Anglais, dans la province de Santa-Catharina, une mine de houille (charbon de terre) de la meilleure qualité et d'une exploitation facile. Elle se trouve à dix ou douze lieues à l'ouest de la petite ville Laguna. — Je crois que c'est dans les environs de cette mine de houille, que le docteur Frédéric Sillow, a découvert du marbre rouge compact et du succharoïde. — Cela indiquerait bien des terrains primitifs?

leurs longs démêlés avec les Argentins les ont rendus guerriers, et ils ont donné plus d'une fois des preuves de courage, quand ils ont eu le hasard d'être commandés par des généraux expérimentés. Ce sont, certainement, avec les Paulistes, les meilleurs cavaliers du Brésil. Ils sont également amis des institutions libres et enthousiastes de la cause des peuples. L'hospitalité est encore, chez le plus grand nombre, une vertu qu'ils pratiquent généreusement.

## CONSIDÉRATIONS

actions and amplea

SUR L'ÉTAT DU COMMERCE FRANÇAIS A L'EXTÉRIEUR, ET PRINCIPALEMENT AU BRÉSIL ET AU RIO-DE-LA-PLATA.

État de notre Commerce extérieur. — Causes contraires à ses progrès. — Moyens propres à lui donner un nouvel essor.

I.

J'ai visité Buénos-Ayres, ville la plus commercante de l'Amérique du sud, après Rio-Janeiro, j'ai visité Montévidéo, Rio-Grande, Porto-Alègre; j'ai entretenu des relations avec Valparaiso, Rio-Janeiro, la Véra-Cruz et la Havane; j'ai suivi la marche de nos affaires à l'extérieur, et j'ai acquis, non sans rougir de pudeur nationale, l'humiliante certitude, que notre commerce est infiniment inférieur à celui des autres nations maritimes, non seulement dans les lieux que j'ai visités, mais encore (et je ne crains pas un démenti) sur tous les points du continent américain!

On ne conteste plus, ou l'on n'ose plus contester l'utilité du commerce en général, c'est déja un grand point, un commencement de progrès en économie politique; aussi, l'agriculture et l'industrie manufacturière commencent-elles à ressentir les heureux effets de la protection que le gouvernement, et les capitalistes, ont accordée, dès ces dernières années, à celles des branches du commerce qui ont semblé devoir hâter le bienêtre et la prospérité nationale : je veux parler du commerce intérieur et d'importation. Mais il est deux autres branches non moins intéressantes, essentiellement liées au progrès des manufactures, et vice versa, le commerce extérieur et d'exportation.

Les économistes et les meilleurs publicistes de notre siècle, ont reconnu que le commerce extérieur est le grand pivot des richesses publiques, lorsque la civilisation est fortement avancée; sans lui la production se bornerait aux besoins de la consommation locale; c'est lui qui excite à produire le superflu qui, par l'exportation, devient le nécessaire des nations étrangères. C'est ainsi qu'il force tous les pays à une production surabondante et que par ces échanges continuels, que ne peuvent arrêter ni le tems ni l'espace, il rapporte, en tous lieux, d'immenses capitaux par lesquels le commerce intérieur se soutient, se vivifie et s'agrandit 1.

C'est aux armateurs qu'il appartient d'étendre et de ramifier les branches du commerce extérieur, d'importation et d'exportation. De la manière dont se font les armemens, dépend souvent le succès des opérations, et, par suite, l'activité extraordinaire ou la paralysation qu'on remarque dans les villes manufacturières. Il faut donc plus que de l'argent pour être bon armateur, il faut

¹ Consultez les économistes Say, Gannilh, de Montvéran, Moreau de Jonnès etc. et l'Encyclopédie moderne, Art. Commerce, Industrie, Colonies, Navigation.

encore de la sagacité, du jugement et de l'instruction.

Quelquefois, à voir les immenses préparatifs qu'on fait en France au moment d'expédier un navire pour l'Amérique, on croirait vraiment qu'il s'agit de l'expédition des Argonautes, et que quelque nouvelle toison d'or doit être le résultat infaillible, le prix attaché à l'audace, au courage, au génie d'un moderne Jason. — On pourrait croire, du moins, que l'armement et l'opération sont montés d'après des données positives, des connaissances approfondies du pays qu'on veut explorer. — Point du tout: un intrigant, de ceux dont fourmille l'Amérique, est arrivé avec des notes fratches; il a presque vendu, dit-il, le chargement à l'avance, avec bénéfice de cinquante, de soixante, de cent pour cent même, sur facture; les retours sont prêts, c'est une affaire magnifique!... Du secret, messieurs!!! Mais surtout hatez-vous.

Un honnête armateur, trop crédule, auquel l'intrigant voyageur a bien voulu accorder la préférence de ses notes, donne dans le panneau. Il n'est pas bien sûr (l'armateur) que le point indiqué soit dans l'Amérique du nord ou celle

du sud, mais peu importe, c'est l'affaire du capitaine et du subrécargue.

L'armateur, plein d'espérances, va donc envoyer son navire dans un pays qu'il connaît tout au plus pour l'avoir vu sur la carte que lui a ouverte le voyageur; il va faire une école dont il ne profitera pas, parce que, si l'opération tourne à mal, comme on peut s'y attendre, il se gardera bien de renvoyer son navire sur le point où il a essuyé des pertes. Si son bâtiment revient de Buénos-Ayres ou de Rio, avec cinquante pour cent de perte, il l'enverra peut-être en Califorhie; s'il revient de Valparaiso ou des ports du Pérou, il l'enverra au Brésil ou bien au Mexique, ou bien encore, à la pêche de la baleine!.... Nouvelles écoles. - Dites-moi, de bonne foi, si ce n'est pas là ce qui s'est pratiqué, ce qui se pratique encore le plus généralement en France? - Pourquoi ne pas suivre un pays?... Pourquoi ne pas profiter de l'expérience acquise?... Quelque mauvais que paraisse un marché, après en avoir pris une connaissance certaine, soit par soimême, soit par son capitaine (qu'il est toujours bon d'intéresser), soit par le géreur ou subrécargue, ou même par ses correspondans, il est impossible que ce navire ne fasse pas des affaires

passables. Les navires dont les armateurs ont montré de la constance, ont fini par enrichir leurs propriétaires, en même tems qu'ils ont fomenté nos rapports avec les divers points qu'ils exploitaient. Voyez la Claudine à Rio-Janeiro, le Phaéton, de Saint-Malo, à Montevidéo, l'Herminie et le Paraguay à Buénos-Ayres, leurs capitaines se sont acquis une réputation justement méritée dans ces contrées. — Qu'en est-il résulté? — Leurs cargaisons se sont vendues à l'arrivée, à de très - bons prix, parce que c'était presque toujours des commandes faites à l'époque du départ. Les passagers attendaient avec impatience leur retour, afin de leur accorder la préférence.

Mais d'ailleurs, sachez bien, qu'intérieur ou extérieur, d'importation ou d'exportation, le commerce spécial est le plus utile, le plus profitable. Les marchandises sont meilleures, mieux assorties, moins chères lorsque chaque commerçant se consacre à une seule branche de commerce et qu'il suit un pays. Cette spécialité est aussi utile au commerçant qu'au consommateur; plus facilement familiarisé avec une seule branche d'industrie, il connaît mieux les chances de gain

et de perte, les prix, les qualités, les lieux où il faut s'approvisionner, les lieux où il peut rendre. Comme il achète et vend davantage, et plus frequemment, il peut acheter et vendre à meilleur marché, le bénéfice étant le même; et comme il vend plus vite, il n'a point à craindre les pertes qu'entraînent l'avarie des marchandises, les changemens de saison, les variations du goût et de la mode. «Le commerce spécial augmente les chances de gain et diminue, s'il ne les détruit, les chances de perte. »

Les expéditions les moins aventureuses qui se soient faites, sont celles de Bordeaux pour le Mexique, le Pérou et le Chili, parce qu'elles ont été dirigées par d'anciens habitans de ces pays; aussi ont-elles été couronnées de quelque succès. Mais du Havre et de Marseille, on ne voit arriver au Brésil et à Buénos-Ayres, le plus ordinairement, que de pauvres pacotilleurs, lesquels se ruinent en partie; parce que, d'une part, ils achètent fort cher et à terme, et que de l'autre ils sont obligés de vendre au plus vite pour remplir leurs engagemens et conserver leur crédit. Il arrive que, tôt ou tard, ces infortunés le perdent et sont réduits à végéter en Amérique, jusqu'à ce

que le sort prenant pitié de leur triste, existence, y mette enfin le terme '.

Il n'est pas moins vrai que c'est à cette classe d'hommes, qu'on peut appeler malheureux, puisqu'ils passent la moitie de leur vie dans les privations inouïes de longs et pénibles voyages, à travers les déserts les plus sauvages, ce n'est pas moins, dis-je, à cette classe infortunée, mais active, que la France doit le peu de commerce qu'elle a fait jusqu'à présent dans l'Amérique du Sud.... Ce sont les pacotilleurs qui, les premiers, y ont transporté nos marchandises manufacturées; ce sont encore eux qui entretiennent et alimentent ces vastes contrées... Ah! combien de graces ne doit-on pas à ces pauvres Français, exportateurs de nos articles de luxe, de nos superfluités, de nos drogues, dans les provinces les plus intérieures, les plus reculées du Brésil, de la Banda-Oriental et du Rio-de-la-Plata!... ll en est de même de ceux qui parcourent les divers points de la côte; les uns et les autres sont expo-

<sup>4 «</sup>Les Français, dit J. J. Rousseau, ont presque toujours quelque vue d'intérêt dans leurs voyages; mais les Anglais ne vont point chercher fortune chez les autres nations, si ce n'est par le commerce et les mains pleines; quand ils voyagent, c'est pour y verser leur argent, non pour vivre d'industrie; ils sont trop siers pour aller ramper hors de chez eux. »

sés à mille dangers, mille privations qui ne sont certes pas compensés par les modestes bénéfices qu'ils font?

C'est du port de Marseille que sortent les expéditions les plus mal calculées; rien n'égale l'extravagance des armemens de la Provence. Là, on a la facilité de pouvoir se faire, instantanément, un fond de chargement avec les vins; aussi, on en use hardiment! Mais tout ce que les Provençaux exportent au Brésil est d'une qualité détestable: leurs vins ne sont point potables; leurs salaisons (cornichons, anchois, olives etc.) · sont mal soignées, se gâtent promptement, parce qu'ils économisent jusque sur la force du vinaigre; les bouteilles ou pot-bans, contenant leurs fruits à l'eau-de-vie, sont faits de manière qu'à peine ils peuvent se tenir debout, il est même assez rare qu'en les débouchant le goulot ne casse point, tant le verre est faible et mince. En un mot, tout sent, dans ce pays, la parcimonie; aussi, sur cinquante pacotilleurs de Marseille allant au Nouveau-Monde, il en reste au moins quarante-huit qui n'ont plus les moyens de retourner dans leur patrie. Pour peu qu'on ait sejourne quelque tems dans l'Amérique du Sud, on doit reconnaître l'exactitude de ces assertions.

— Bordeaux, s'il n'y prend garde, s'attirera bientôt un pareil reproche, car on voit journellement diminuer les bouteilles de ses vins en caisse.

Je suis obligé d'établir un fait positif, quelque humiliant qu'il soit, pour pouvoir arriver à une conclusion péremptoire : c'est qu'on ne compte presque pas de maisons respectables ' parmi le commerce français dans toute l'Amérique du sud, tandis qu'on en compte un grand nombre de toutes les nations.... Cela vient, probablement, de ce que les capitalistes français aiment trop à voir leur argent autour d'eux, et que s'ils se décident à s'en séparer, ce n'est qu'à une prime exorbitante. Chez nous, il est encore des gens qui se figurent, bêtement, que tout ce qui est sur mer est perdu. — Il faut alors renoncer aux affaires; car sans capitaux, point de crédit, et sans crédit point d'affaires possibles. On pourrait peut-être trouver l'origine de ce préjugé dans les grandes pertes que les armateurs ont éprouvées dans les opérations mal dirigées; dans celles qu'ils ont eu à supporter quand leurs navires ont été pris sans déclaration de guerre, et aussi dans le

de mot ne fait pas allusion au caractère privé des négocians; il doit s'entendre, dans le sens qu'il a depuis long-tems, du crédit de leurs maisons, tant en France qu'à l'étranger.

peu de consiance que, généralement parlant, le commerce a dans notre marine militaire, laquelle, au reste, (soit dit en passant) ne se croit pas toujours obligée envers les marchands!... Si ce n'est pour le service du roi!!!. — En un mot, tous les détenteurs de fonds, ainsi que les négocians riches, reculent devant les grandes opérations maritimes; s'ils y entrent, c'est toujours avec la certitude que, quoiqu'il advienne, ils ne perdront rien; ils s'arrangent en conséquence; mais ils s'arrangent mal, car leurs prévisions sont le plus souvent décues, par une conséquence naturelle de leurs vues étroites.

Le vice dominant, en France, est de vouloir jouir du présent. En principe philosophique on a raison; mais en matière de commerce on a grand tort. Le propriétaire d'un navire nouvellement lancé à la mer prétend le gagner à son premier ou deuxième voyage; des bénéfices de dix à quinze pour cent sont regardés avec dédain pour une affaire de cabotage, et si l'on parle d'une affaire de long-cours, il en faut de plus considérables! Quand des armateurs se décident à charger un navire richement, ce n'est pas toujours de leurs deniers que la cargaison est achetée, ils exploitent souvent la crédulité publique, ils la

font par actions. Bien entendu qu'ils se réservent la faculté d'acheter la cargaison en France et de vendre celle de retour, toujours moyennant la commission. Notez, de plus, qu'ils fixent le fret de leur navire au taux le plus élevé! - Ces genslà ne devraient jamais perdre, dira-t-on? Il est certain que tout leur passe par les mains, et quelques-uns s'arrangent de telle sorte qu'il leur reste toujours le fret de leur navire, liquide, malgré toutes les pertes possibles. Cette manière d'opérer ne peut faire que des dupes, et pourtant, ce sont là les grands moyens de nos principaux armateurs français, sauf quelques exceptions..... Quand verrons-nous donc prendre à notre commerce extérieur une direction plus digne d'une nation aussi instruite, scientifiquement parlant, ct aussi grande que la nôtre?

Il resulte de ce genre d'affaires, qu'on se degoûte, que le commerce extérieur languit et que les articles de grande consommation sur lesquels nous avons encore l'avantage, comme les soieries, finiront par être réduits, si les Lyonnais n'y prennent garde, par les fabriques établies en Suisse et en Allemagne, parce qu'elles travaillent sur une plus grande échelle et plus methodiquement que nous. Déjà la Suisse et l'Allemagne font beaucoup Il est incontestable que les produits de l'industrie française sont varies presque à l'infini et réunissent la qualité de la matière et l'élégance des formes; mais beaucoup de ces produits ne peuvent rivaliser de prix avec ceux des Anglais, des Allemands, des Sardes et des Américains du Nord; tels sont : la faience commune, la poterie, la tapisserie, les rubans, les chapeaux de paille, les draps, les étoffes de laine, les cotons filés, les étoffes de coton pur et mélangé, les toiles, l'horlogerie, l'ébénisterie, la carosserie, la boissellerie, la vannerie fine, les fers et ferrages, la coutellerie, la quincaillerie, la fabrication des armes blanches et armes à feu, excepte les armes de luxe, les glaces, les cristaux, les toiles peintes, les instrumens de musique, les savons blancs de Marseille, les papiers à écrire, la tabletterie et la tournerie.

Notez bien que ce sont là, precisément, les articles d'encombrement, et conséquemment les plus favorables à la navigation, et, en outre,

ceux qui sont les plus demandés, les plus utiles dans l'Amerique du sud, où les besoins factices, qui ne peuvent naître que d'une grande civilisation, ne se font pas encore sentir suffisamment pour procurer de bien grands débouchés aux articles suivans, seuls capables de soutenir encore la concurrence étrangère : la porcelaine de Sèvres et de Paris, quelques articles de chapellerie, les soies et soieries, quelques étoffes légères en laine, les châles de Paris, Lyon, Nîmes, Saint-Quentin, la bonneterie, les toiles sines, les batistes, les linons, les gazes, les tulles, la broderie, les ouvrages de mode de Paris, les dentelles, les gants, l'affinage, tirage et battage d'or et d'argent, les ouvrages en bronze, l'orsevrerie (en plaqué), la bijouterie fine et fausse, les instrumens de physique et de mathématiques de Paris, la joaillerie, en pierres fines et en strass, les épisgles de Rugles et de Laigle quand elles sont soignées, les pointes fines de Paris, les armes de luxe, les papiers de tenture de Paris, la typographie, la gravure, la lithographie, les produits chimiques, la tannerie, corroierie et mégisserie (veaux cirés et moutons maroquinés) de Paris et de Nantes, la parfumerie, la librairie, enfin les vins et eaux-de-vie.

Certes, il y a dans cette variété de produits

d'industrie française, de quoi alimenter un commerce d'échanges assez riche et assez productif, mais tout cela fait peu d'emcombrement (sauf les vins et caux-de-vie), et sans encombrement, point de navigation marchande...— J'indiquerai plus loin les ressources du Havre, de Bordeaux et de Marseille pour procurer instantanément à leurs navires un fonds de chargement encombrant: passons, au préalable, à l'examen des causes qui ont pu, et peuvent encore retarder l'essor de notre commerce extérieur.

#### II.

C'est dans les arts et les sciences, surtout, que la France a cru trouver ses titres de gloire, les plus solides; c'est par eux, en effet, qu'elle est devenue une grande nation, qu'elle a réparé ses pertes, cicatrisé ses blessures, et qu'elle se console de ses malheurs; mais ne pourrait-elle pas aspirer à d'autres succès?... Son immense population, s'accroissant rapidement, dans une progression étonnante, se nourrira-t-elle de gloire?...

— On n'a vu jusqu'à présent que des écrits chantant, prônant les louanges des Français, soit sous le rapport des armes, soit sous celui des sciences et des arts!!!... Je veux bien croire que sous ces

rapports nous sommes au moins les égaux, si nous ne sommes point supérieurs aux autres nations; mais il ne faut pas que l'encens nous enivre jusqu'au point de nous faire croire supérieurs en tout. Sous le rapport commercial, du moins, ce serait une turpitude que vouloir nous mettre au rang des autres puissances maritimes: les Allemands, les Sardes même, sont bien au-dessus de nous!...

On s'étonne peu, du reste, de la lenteur que met notre commerce à prendre un essor digne de la France, quand on vient à réfléchir qu'une partie des préjugés des dix-septième et dix-huitième siècles (existant encore parmi ce qu'on appelle la noblesse) ont dû nécessairement exercer leur influence méphitique, sur les gouvernemens qui se sont succédé depuis Louis xiii jusqu'à ce jour, au point de refuser au commerce toute espèce de protection. On lit, sans en être trop surpris, dans les Mémoires attribués à une femme d'esprit, qui hantait les boudoirs et les salons des cours de Louis xıv, Louis xv et Louis xvı, ces phrases méprisantes pour le commerce et l'industrie, et qu'on doit pourtant regarder comme la traduction naive des idées de la cour de France:

.... « Les Normands sont aux autres

« Je disais toujours à ce bon M. Turgot que Joseph vendu par ses frères avait été le premier exemple et le modèle de toutes les transactions commerciales ' ».

Sans chercher à venger les Normands d'un rapprochement qui leur ferait honneur, suivant moi, s'il était exact, je répondrai à la noble marquise, pour faire un contraste avec les idées rances qu'on ose encore reproduire au dix-neuvième siècle:

Que la gloire des armes ne donne à l'analyse du philosophe, que du sang innocent, du sang de pauvre, versé à grands flots pour assouvir la soif de gloire des rois, des conquérans et des grands;

i Souvenirs de la marquise de Créquy. — Tome 1, page 44, édition de 1834. — Je relève ces phrases insolentes et ridicules, parce qu'on ne peut trop signaler au mépris des hommes sensés, les maximes rétrogrades qui, présentées avec esprit, ont une influence funeste dans la rie privée et s'étendent bientôt à la vie politique.

Que la gloire littéraire n'offre qu'encens, fumée qui s'évapore;

Mais que celle de l'industrie et du commerce laisse dans le creuset la vraie pierre philosophale, avec des germes féconds de civilisation!

Qu'on y prenne garde! l'orgueil est un mal contagieux chez les nations civilisées... Sous ce rapport seul on pourrait dire « il n'y a plus de Pyrénées! » L'Espagne et le Portugal, ces deux pays si nuls à présent, ont eu comme nous, et bien avant nous, leur orgie de gloire : ils se sont reconquis, en expulsant les Maures, ils ont envahi leurs voisins et une partie de l'Allemagne; Charles-Quint, le Napoléon de l'Espagne, a rempli le monde de sa gloire et de sa puissance !!.... Mais les Espagnols et les Portugais ont fait plus que de subjuguer des peuples, ils ont découvert des mondes! Les noms d'Emmanuel, de Ferdinand et d'Isabelle retentiront éternellement, des bords fertiles du Gange, jusques sur le front sourcilleux des Andes! -- Comme nous, les Espagnols se sont enivres de leurs succès; ils ont voulu en jouir comme un grand seigneur jouit de sa fortune.... ils ont tout dépensé en luxe, et n'ont

<sup>1</sup> Voyez l'Histoire de Charles-Quint, par Robertson.

rien réparé par l'industrie. — Qu'en est-il résulté? — La misère, l'abjection, l'avilissement, et, par dessus tout, un orgueil démesuré, d'autant plus ridicule, qu'inspiré par les succès de ses ancêtres, la génération actuelle établit elle-même un contraste qui fait ressortir sa nullité.

N'a-t-il pas été reconnu, en principe philosophique et politique, que les fils n'heritent pas plus des vertus que des crimes de leurs pères?... Eh bien! ce même principe est applicable aux nations: une nation n'est qu'une grande famille; or, les générations actuelles ne penvent pas revendiquer la gloire de leurs ancêtres, si elles n'ont rien fait elles-mêmes pour la justifier.... cette gloire appartient à l'histoire générale des peuples, le grand juge des héros, des princes et des nations. La génération nouvelle, prétendant à l'honneur de figurer, en lettres brillantes, sur le livre des immortels doit elle-même tailler la plume qui enregistrera ses titres à l'admiration des races futures! Ce principe admis, on avouera, avec moi, la main sur la conscience, que notre génération n'a pas lieu de faire ostentation de sa gloire....

Les progrès de la raison, de la philosophie, les

vues philantropiques des peuples font esperer qu'ils chercheront enfin, désormais, leurs titres de gloire ailleurs que dans l'extermination de leurs frères: une palme immortelle, un hymne de louanges, entonné par tous les peuples du globe, doit être la sublime récompense de la nation qui aura contribué le plus à la civilisation de l'Afrique et des Deux-Indes. Pour parvenir à ce noble but, le commerce et un puissant, un irrésistible auxiliaire: les Nord-Américains, les Anglais, ne font-ils pas des miracles avec cet agent civilisateur? Les regarderons nous avec la stupidité de l'Espagne et du Portugal? Marcherons-nous toujours à leur remorque?

C'est en vain qu'on perd son tems à crier contre les ministres.... vainement on objecterait éternellement que le gouvernement gêne ou n'encourage pas le commerce et l'industrie, qu'il ne les soutient point au dehors. — Ce ne serait pas une nouvelle! — On peut répondre à cela « qu'il n'a paru au Brésil, au Mexique ou à Buénos-Ayres aucune frégate de guerre de Hambourg, qu'il n'y a jamais eu de station suédoise, ni piémontaise, ni hollandaise, et que, cependant, ces nations font plus d'affaires que nous, tandis

que nous avons certainement plus de facilités qu'elles pour étendre et ramifier notre commerce. » — Qu'on ne se méprenne pas sur mon intention!-Je ne prétends point disculper le gouvernement des torts qu'on peut avoir à lui reprocher; je ne veux qu'établir un fait incontestable; mais je vais établir aussi un autre fait non moins positif: c'est que notre nation ne connaît pas encore la valeur des mots industrie, commerce, navigation, et que, conséquemment, il faut travailler activement à lui faire comprendre ce qu'ils peuvent sur sa destinée, au lieu de perdre son tems en remontrances, qu'on est convenu de dédaigner. Il faut lui persuader, à ation spirituelle, mais trop futile, que trie sera désormais la métropole réelle des nies, le commerce le seul roi des mers; « que la meilleure confection et le meilleur mar-« ché créeront un monopole conmercial, contre le-« quel viendront se briser irrésistiblement tous « les monopoles politiques de l'univers.

L'expérience a dû prouver que les gouvernemens paternels qui se sont succédé depuis l'empire, n'ont jamais compris, non plus, nos intérêts commerciaux; l'un a accordé une protection spéciale à l'agriculture, un autre a essayé, en td-

tonnant, de donner l'impulsion à l'industrie, mais aucun n'a paru comprendre que le commerce extérieur et d'exportation pouvait seul assurer le succès de leurs tentatives. Ainsi au lieu de mendier auprès du gouvernement une protection qu'il atoujours refusée, je crois que le commerce doit y mettre plus de dignité: il est tems que le monde industriel, en France, sorte des langes dans lesquels on le retiendrait volontiers jusqu'à l'âge de décrépitude. La marche la plus naturelle à suivre pour obtenir du pouvoir, des lois, ou des mesures propres à donner l'impulsion, serait de charger les chambres de commerce d'attirer incessamment et aussi énergiquement qu'il est donné de le faire dans l'état actuel de notre organisation politique, l'attention des chambres législatives sur ce grand agent de prospérité publique. Si nos législateurs comprennent bien toute l'étendue de leur mandat, ils sauront faire connaître au pouvoir exécutif leur volonté ferme et constante, de protéger notre commerce à l'exterieur, par tous les moyens mis en usage (avec tant de succès) par les autres grandes nations maritimes, et le pouvoir exécutif se verra bien force de faire des traités de commerce et de navigation avec les peuples qu'il a trop long-tems méprisés, au détriment de nos intérêts les plus chers.

Le vulgaire n'a pas précisément tort quand il répète que l'Angleterre est le pays des inventions : il est fondé dans son jugement par le résultat brillant qui l'éblouità juste titre.... Que hii importe, au fait, que tel chimiste, tel mécanicien, tel ingénieur français ait fait une découverte capable d'opérer une révolution dans l'industrie, le commerce ou la navigation si, par défaut d'application, par l'incurie d'un gouvernement qui n'a pas su comprendre toute son importance, cette découverte doit rester ensevelie dans l'oubli le plus complet.... Que lui importe! du moment qu'un autre gouvernement, ou une autre nation, ce qui revient au même, (puisque les nations sont devenues solidaires des faits et gestes de leurs gouvernemens) accueille avec enthousiasme et recomnaissance cette découverte utile, ne doit-elle pas acquérir des titres à l'admiration, à la gratitude de tous les peuples de la terre?... Et n'a-t-elle pas bien mérité la gloire de l'invention?... - L'inventeur appartient-il au pays qui l'a renié?... - Tel est le bon esprit du gouvernement de la Grande-Bretagne, qu'il favorise toute innovation utile à l'industrie... et tel est le génie des Anglais, tel est celui des Nord-Américains qu'ils laissent rarement sans application, sans encouragement, les heureuses découvertes que font accidentellement les autres peuples, soit dans les arts, soit dans les sciences... Ces réflexions pourraient nous conduire loin, car elles font naître de profondes méditations!... Mais revenons à notre spécialité.

Dans les ports du nord de la France, on manque d'objets d'encombrement; pour faciliter le prompt chargement de nos navires, le gouvernement et surtout le commerce devraient encourager les fabriques de fayence, de chapeaux, de bière, de ferrages, les verreries, etc., etc., encore faudrait-il que ces fabriques fussent rapprochées des points d'embarquement, car, comment pourrions-nous jamais lutter avec les Anglais, pour tous ces articles, si leur fabrication a lieu loin des ports, lorsque chez nous les moyens de transport sont si coûteux, et que chez nos voisins ils ont de si grandes facilités, soit par leurs canaux, soit par leurs chemins en fer, leurs machines à vapeur?.... Voilà un des points principaux sur lequel on doit jeter les yeux attentivement. Je l'ai deja dit: sans articles d'encombrement, point de navigation marchande. Voyez les Nord-Americains, ils apparaissent sur tous les points du globe, parce que leurs farines, leurs cotons, leurs meubles, leurs genièvres sont des articles précieux

pour former à l'instant un fond de cargaison; la promptitude avec laquelle s'opère une expédition leur évite de grands frais d'armement, et leur permet de renouveler plus souvent leurs opérations <sup>1</sup>.

Il faut bien se persuader que des articles d'encombrement ne doivent donner qu'un fret, dans ce siècle où tant de monde navigue; mais quel autre pays que le Midi de la France devrait avoir un commerce de navigation plus étendu, plus actif? lui qui possède les vins, eaux-de-vie, huile, savon, fruits secs, et, à sa portée, tous les produits de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie et même de la Russie!.. - La grande exportation de nos vins de Cette et Marseille se fait plus particulièrement par navires étrangers notamment anglais et sardes. - Pourquoi nos armateurs n'exploitent-ils pas ce genre de commerce? Leur serait-il plus difficile qu'aux Anglais de le faire?. - C'est encore une suite de notre avidité, qui fait qu'aucun d'eux ne veut se contenter

Bordeaux et Marseille ont des vins et des eaux-de-vie pour faciliter un chargement. Le Havre a des carreaux, des vinaigres, des planches de sapin du Nord, dont on tire un bon parti à la rivière de la Plata. Mais Dieppe, Dunkerque, Nantes, Saint-Malo, etc., ont peu de ressources.

d'un simple fret, tandis que les étrangers s'en contentent. Les Anglais ont-ils les vivres à meilleur marché que nous? — Non. — Paient-ils moins leurs matelots? — Au contaire. — Mais ils savent se contenter d'un fret. Aussi, qu'arrive-t-il? on les voit faire une grande partie de la navigation et des expéditions de la Méditerranée, pour ce qui est de liquides et fruits secs, tandis que nous, qui sommes sur les lieux, nous ne faisons rien... O dolce far niente!!! Croyez - moi, ne nous en prenons qu'à notre extrême incurie, et surtout au manque d'esprit d'association; c'est à cela, principalement, qu'on doit attribuer le peu d'activité de notre commerce maritime.

Voyons quels peuvent être les moyens d'agrandir nos affaires à l'extérieur.

### III.

Je ne dirai pas que pour obtenir un résultat avantageux, pour augmenter l'exportation de nos marchandises manufacturées, il devient urgent de mettre, spontanément, nos fabriques sur un plus grand pied, ce qui, cependant, aurait d'heurcux résultats; mais l'imperfection de nos machines, la routine de nos artisans, le défaut d'une éducation spéciale pour la classe industrielle, en général, seraient autant d'obstacles à un progrès immédiat; cela viendra, il faut l'espèrer, avec le reste. Ce qu'il y a de mieux à faire, dans l'état actuel de notre fabrication, est de s'appliquer davantage à fabriquer au goût du pays pour lequel nous exportons, et ne pas nous entêter, snivant notre sotte coutume, à vouloir soumettre les nations à nos goûts.

En fait de fabrication les Anglais sont grands maîtres: on va d'ailleurs juger que le génie du commerce n'exclut pas chez eux la ruse mercantile.... une étoffe, un dessin, une forme inventés par des fabricans français, allemands ou italiens font-ils fortune en Amérique? — Les anglais les imitent aussitôt. — Une nation obtient-elle une vogue méritée dans un genre de fabrication? — Les anglais emploient tous leurs moyens à la sapplanter; ils vont plus loin, ils poussent l'exactitude et la prévoyance, jusqu'à imprimer sur leurs pièces de mousseline le nom de nos meilleures fabricans français, tels que Kæchlin frères, Schlumberger-Grosjean, Ch. Mieg et Co. — Les Anglais ont vraiment un tact étonnant en affaires.

Au Brésil et à Buénos-Ayres on appelle cela entendre la Biblo.

Je ne les en blame certes pas! Je demanderai plutôt pourquoi nous ne les imiterions pas, et pourquoi nous serions plus scrupuleux à l'égard de leurs fabricans les plus connus?.. Il est certain qu'en affaires, en fabrication surtout, on doit mettre de côté l'orgueil national et ne pas s'acharner à encombrer un pays, comme cela nous arrive trop souvent, d'articles qui ne lui plaisent pas. Ce n'est pas toujours le bon qui fait fortune; les peuples ont des goûts bizarres, originaux, des caprices, si l'on veut, qu'il faut savoir flatter; aussi les anglais ont-ils le bon esprit d'imprimer de très-riches dessins sur des étoffes excessivement communes, parce qu'ils savent bien que le dessin fera vendre l'étoffe.

J'ai déjà fait remarquer que les nouveaux états de l'Amérique du Sud, le Brésil et les provinces désunies du Rio-de-la-Plata, principalement, n'avaient pas fait encore assez de progrès dans la civilisation européenne pour assurer un grand débouché à nos articles de luxe et d'industrie parisienne. Les Anglais ont parfaitement compris cela, aussi savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils se sont emparés de l'industrie des indiens Pampas et Araucanos, de celle des habitans du Tucuman et de Corrientes, en fabricant et perfectionnant les

ponchos el les gergas ', dont il se fait un si grand commerce dans l'Amérique du Sud!... et ils ont si bien réussi qu'on ne veut plus porter que des ponchos ingleses.

Il se fait à Buénos-Ayres et au Brésil une trèsgrande consommation de savon; on aurait le droit de s'attendre à voir Marseille approvisionner ces pays-là, surtout depuis que l'invention de la soude factice permet de fabriquer à meilleur compte; eh bien, point du tout, nos savons de Marseille ne peuvent pas rivaliser de prix avec ceux d'Espagne! et les Anglais, les Nord-Américains trouvent encore le moyen d'introduire d'immenses quantités de savons jaunes, de suif et de résine!!...

Il y a des gens en France, de ces gens aveuglés par la prévention, de ces gens stationnaires qui s'extasient encore devant nos draps d'Elbeuf, de Sedan et de Louviers; eh bien! qu'ils apprennent, qu'à l'étranger on n'en veut pâs. — Pourquoi? — On a comparé les draps français et anglais, àpeu-près de prix égal, et l'on a toujours trouvé que les nôtres n'avaient pas le moëlleux, la sou-

<sup>1</sup> Voyez au chapitre XIV de mon Voyage l'explication de ces termes,

plesse des autres, et de plus, une grande différence dans le poil. Le drap auglais est parfaitement bien tondu et le nôtre a le poil trop long.

Mais en admettant que nos draps soient supérieurs, où en est donc l'avantage pour la France, si leur fabrication ne doit fournir qu'à la consemmation intérieurs?... Appliquons-nous, avant tont, à rivaliser de prix avec l'étranger.

Quoiqu'il soit bien évident que les dreps anglais aient l'avantage du moëlleux, de la légèreté, de la souplesse et de l'apparence, nous pourrions peut-être lutter dans certaines qualités qui se fabriquent en Picardie; mais il faut heisser nos prix; mais il faut des couleurs concenables pour le pays dans lequel on les exporte. Pour cela comme pour tous les articles, en général, on ne doit se présenter en fabrique, que muni d'échantillons. — Arrivons au fait.

Le moyen qui me paraîtrait le plus sûr, pour lutter avec avantage contre l'étranger, acrait, si je ne trompe, d'établir, à l'instar des Anglais et des autres nations commerçantes, des maisons succursales dans les différens ports de l'Amérique dépendantes de celles de France, lesquelles se-

raient tenues de faire passer continuellement des échantillons et des modèles de marchandises à fabriquer dans le gott et les besoins du moment. De leur côté, les maisons de France devraient faire une avance de fonds, au fabricant, de moitié ou deux tiers à un taux modéré (3 ou 4 p. % par exemple) avec la condition expresse que les marchandises fussent convenables pour tel ou tel point de l'Amérique. Il résulterait de cette facilité accordée au fabricant que celui-ci augmenterait son travail, que notre exportation s'augmenterait aussi et qu'alors on s'appliquerait davantage à faire les marchandises au goût de l'étranger. Les fabricans, en outre, seraient libres de cette multitude de tyrans-commissionnaires, qui exigent d'eux des remises énormes lorsqu'ils leur procurent la vente de quelques marchandises, des escomptes de huit, de dix pour cent pour les soieries et d'un tas de petites voleries auxquelles il leur est assez difficile de se soustraire, tant que les affaires continueront à se traiter en France sur le pied actuel. Je crois que si capitalistes, banquiers ou armateurs français ne prennent pas ce parti, on ne doit pas espérer d'améliorations importantes dans nos affaires à l'extérieur.

Les pacotilleurs, tout en rendant service à

quelques fabriques, sont réellement, et par le fait de leur peu de moyens, le fléau de notre commerce. Bien qu'on doive leur rendre graces pour les efforts qu'ils ont faits, les services qu'ils ont rendus, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'ils sont, dans l'état actuel des choses, un obstacle au progrès, à l'impulsion qu'on doit s'attendre à voir prendre au commerce français. Comment, en effet, pourrions-nous prétendre jamais lutter avec les nations rivales qui fabriquent nos mêmes articles, si, chez ces nations, ils sont envoyés directement par le fabricant? On conçoit que ce dernier peut se contenter de son bénéfice comme fabricant, tandis que nos pacotilleurs sont obligés d'obtenir à la fois le bénéfice du sabricant, celui du commissionnaire, et le leur en sus! Il résulte tout naturellement de ce mode d'opérer que le pacotilleur doit vendre au moins vingt pour cent plus cher que le fabricant pour obtenir un léger bénésice, et qu'une nation étrangère qui fabriquerait dix pour cent plus cher que nous pourrait cependant vendre au même prix, le fabricant envoyant directement.

Une des grandes plaies, de notre commerce

<sup>1</sup> Je dis une des grandes plaies de notre commerce, car la principale, la plus considérable de toutes, est, sans contredit, notre mon-

est donc dans l'exportation de nos marchandises par les pacotilleurs, et le remède, qui paraît le plus sûr, serait dans l'avance qu'on ferait aux fabricans, sous la garantie que la marchandise sera conforme aux modèles ou échantillons américains. Au moyen de cette avance, le fabricant, assuré d'un prompt débouché, se contentera d'un bénéfice moindre, et la facilité que lui accorderont, nécessairement, ces capitaux étrangers, fera que, très-probablement, il s'intéressera lui-même dans les opérations dont le succès serait peu douteux de cette manière.

Comment d'ailleurs pouvons-nous espérer d'agrandir nos affaires en Amérique, si nos envois ne sont pas continus? Au Brésil, à Montévidéo, à Buénos-Ayres, il se passe souvent trois, quatre et même six mois sans qu'il arrive un navire français '; de manière que dans l'intervalle des arrivages, s'il existe quelques-uns des articles fabriqués par les autres nations, ils les écoulent nécessairement, quoique inférieurs, et les mar-

vais système de douanes, qui, en multipliant les restrictions, les prohibitions à l'infini, met nécessairement des entraves aux progrès des manufactures.

<sup>1</sup> Ou bien, tout-à-coup, il apparaît à-la-fois quatre ou six navires du même port, se faisant la concurrence et encombrant les tiendas d'articles qu'ils offrent au rabais, par la nécessité de faire les retours.

chands et les consommateurs s'habituent à leur usage; ce qui fait que les nôtres ne sont point aussi recherchés quand ils arrivent de nouveau, et qu'enfin nous perdons la vente, parce qu'il n'y a pas eu d'envois successifs. Le remède à cet autre mal serait dans les dépôts continuels, bien approvisionnés, bien assortis, moyennant des avances au fabricant.

Voilà pour la part des obligations des armateurs; examinensmaintenant, brièvement, qu'elles peuvent être celles du gouvernement et quel intérét puissant il peut avoir à favoriser notre commerce dans l'Amérique du Sud.

On sait déjà que l'Amérique a sur l'Inde l'avantage d'avoir fourni à l'Europe un commerce actif; elle a contribué plus que toute autre partie du monde à augmenter sa population, à accroître sa richesse et à développer sa puissance, tout en recevant de l'Europe les germes féconds de la civilisation, les lumières bienfesantes de sa religion et les prodiges de son industrie. Mais c'est peu que tout cela, l'émancipation des anciennes colonies espagnoles et portugaises, leur constitution,

<sup>1</sup> Voyez la Nouvelle Géographie de M. Adrien Balhi : du commerce en Amérique.

de fait et de droit, en états républicains, doit exercer une bien autre influence sur les états monarchiques de l'Europe! La décrépitude de de celle-ci ne lui permet plus d'imposer des lois aux jeunes nations qui, à peine dans l'âge de puberté, prétendent dejà paraître viriles... Elles ne fondent plus leurs droits au respect des nations du vieux-monde, leur puissance politique, sur l'appareil imposant de la force, trop souvent employée en guise de bonnes raisons par nos vieilles monarchies; elles invoquent leur droit, et si leur droit est méconnu, elles protestent hautement, à la face du ciel et de la terre. contre la violence qui leur est faite... L'histoire enregistre fidèlement leurs protestations énergiques, et le tems se charge de la vengeance!

Dès 1821 le gouvernement de Buénos-Ayres a déclaré formellement qu'il n'accueillerait aucune communication diplomatique, ou commerciale, de la part d'un négociateur qui se présenterait à main armée, ou sans les formalités soulues par le droit des gens. » L'Angleterre et les États-Unis ont respecté cette déclaration! ils se sont empressés de reconnaître la validité des principes qui l'ont dictée, en faisant, les premiers, un traité d'amitié, de commerce et de navigation avec la

République Argentine. Ils ont traité cette nation d'hier avec la même dignité, les mêmes égards qu'ils eussent employés envers la nation la plus blasonnée la plus aristocratisée par les siècles. Leur politique admirable ne s'est pas bornée à cette seule alliance, ils en ont fait aussi avec d'autres états républicains.

La conséquence la plus immédiate de cette sage politique a été d'acquérir un droit incontestable à la protection de leur marine marchande par la marine militaire. Les étrangers ayant un prétexte plausible pour se présenter à main armée dans les stations de l'Amérique du Sud, celui de veiller à l'exécution des traités, ces nations amies, que leur faiblesse matérielle rend ombrageuses, ne se croient plus offensées de la présence des bâtimens de guerre.

Mais qu'est-il arrivé de l'obstination du gouvernement français à ne vouloir pas reconnaître l'indépendance des nouveaux États, ou à le faire tardivement? — On s'est aliéné peu-à-peu l'affection, l'esprit sympathique de ces peuples; leurs gouvernemens ont exercé des vexations envers les commerçans français; des mesures arbitraires ont été adoptées envers nos compatriotes, et nos consuls, nos agens d'affaires n'ont rien pu dire, rien pu faire pour s'y opposer, ils n'avaient pas comme les Anglais un traité de commerce à invoquer!.... Alors, nos officiers de marine militaire, obligés d'intervenir, ou l'ont fait brutalement ou l'ont fait maladroitement, sauf quelques exceptions, comme dans l'affaire de l'Herminie où nos agens diplomatiques ont montré de la dignité. Toutes ces mesures violentes, l'espèce de mépris qu'on paraissait affecter pour des peuples dejà aigris par leurs luttes intérieures, ont singulière ment refroidi le vif désir qu'ils pouvaient avoir de faire un traité d'alliance avec nous. M. Mandeville a vainement tenté de disposer les esprits à la sanction d'un acte si important pour le progrès de notre commerce à Buénos-Ayres; il n'a pu y reussir. - M. Vins de Pessac sera peut-être plus heureux.

Quand une perspective de prospérité continue s'ouvre pour *Marseille*, par les nouvelles cultures, la civilisation, les progrès mercantiles de l'Egypte et d'Alger;

LE 1829, M. Cornette de Venancourt, à l'instigation de M. Mandeville, brûla en une nuit tous les navires de guerre appartenant à la République Argentine!

Quant, au contraire, celle du Havre est menacée de se rétrécir par les pas gigantesque de l'industrie des Nord-Américains, visant à s'affranchir de ce qu'ils appellent, à tort ou à raison, un tribut à l'étranger; que nos colonies ne fourniront plus un aliment à notre navigation par le transport encombrant des sucres.

Quand Bordeaux a tout espoir de voir augmenter ses riches transactions avec les Indes-Orientales et le Mexique. - Ne devient-il pas urgent pour le Havre de former de longue main des relations amicales avec les peuples de l'Amérique du Sud?... La mullité de leur industrie manufacturière, les progrès, au contraire, de leur industrie agricole et pastorale, que nous pouvons encourager, nous assureraient long-tems des débouchés avantageux, si, à l'exemple d'autres nations, nous avions le bon esprit de flatter leurs goûts, faire naître leurs besoins, les aider par nos capitaux et mériter leur préférence par des traités d'amitié. Nous sympathisons déjà par nos mœurs, nos modes, nos usages, nos idées, pourquoi ne pas mettre en jeu ces puissans véhicules pour établir des relations profitables aux uns et aux autres? En portant sérieusement nos vues de ce côté, nous pouvons contribuer puissamment à l'établissement

d'institutions propres à développer les principes fondamentaux d'économie politique, cette belle science née de la civilisation et ignorée encore des anciens colons espagnols.

« Il y a, en commerce comme en politique, des révolutions à étudier ou à prévoir, a dit, il y a peu de tems, un écrivain 1; des progrès à faire, comme conséquence ou comme prévoyance de ces révolutions. Autrement on se laisse acculer, et quand viendrait le moment de se remettre en ligne avec les nations les plus avangées on trouverait toutes les places prises. Les principaux peuples commercans marchent rapidement, et si l'on en était encore à ces vieilles jalousies, à ces haines d'une autre époque, il y aurait à croire que les idées de liberté commerciale et de fraternité d'intérêts ne sont jetées sur la voie que pour amuser les moins clairvoyans pendant que les autres cheminent. » Ces réflexions judicieuses s'appliquent parsaitement à mon sujet, et j'aime à croire qu'on ne m'en voudra pas de les avoir reproduites.

Ensin je termine ces considérations en laissant

4 Voyez le Journal du Havre, du 25 juin 1835, ou le Monitour du Commerce de la veille.

Digitized by Google

à une plume plus exercée, plus instruite que la mienne, le soin de rectifier ce qu'elles peuvent contenir d'erroné, ou de suppléer à ce qu'elles ont d'incomplet. En finissant, j'invite les négocians à ne point perdre de vue que le commerce repose sur trois grandes bases, dans l'état de rivalité où l'a placé la civilisation: la meilleure confection, le meilleur prix, et les débouchés les plus nombreux.

# NOTES.

## A. page 5.

A l'occasion de cette espèce d'horoscope tiré d'après les signes certains de ce qu'on appelle vulgairement la cranioscopie, on ne sera pas fâché, je pense, de cette note sur la philosophie du docteur Gall.

Elle diffère, dit l'auteur du précis analytique du système de ce savant physiologiste, de celle des autres philosophes tels que Kant, Condillac, Locke, Malbranche, etc, en ce qu'elle est toute empirique, qu'elle repose immédiatement sur des faits fournis par l'observation et l'expérience, et qu'elle n'est nullement le produit de l'imagination, ni le résultat d'hypothèses gratuites. Il démontre par des faits incontestables et admet comme principes, les propositions suivantes:

- 1º Que les penchans et les facultés des hommes et des animaux sont innés.
- 2º Que leur exercice, quelque soit d'ailleurs le principe auquel on les rapporte, est soumis à l'influence des conditions matérielles et organiques.
- 3º Que chacun de nos penchans, de nos sentimens, de nos talens et de nos facultés, a, dans le cerveau, un siége particulier et déterminé, et que le développement de ces diverses parties, qui forment comme autant de petits cerveaux ou d'organes particuliers, se manifeste à la surface de la tête par des protubérances visibles et palpables : de

sorte que, par l'examen de ces protubérances, on peut reconnaître les dispositions propres à chaque individu.

4º Enfin, que les diverses combinaisons et les différens degrés d'énergie qu'admettent ces organes donnent lieu à l'immense variété des aptitudes que nous observons dans les êtres sensibles; et que la liberté morale dans l'homme est d'autant plus forte, que les facultés supérieures sont plus actives et qu'elles ont été plus perfectionnées par nes institutions.

Ainsi, l'homme ne naît pas table rase, suivant que l'avaient pensé plusieurs philosophes, mais avec des facultés déterminées susceptibles de recevoir par l'éducation des développemens considérables. Ces facultés sont mises en rapport avec le monde extérieur par les sens, qui ne sont qu'un moyen de communication; elles seules peuvent apprécier, juger et connaître les objets, nous en fournir des idées et les soumettre à l'empire de la raison. La plupart de ces facultés sont communes aux animaux et à l'homme. Quelques unes appartiennent plus spécialement à ce dernier, et l'élèvent éminemment au-dessus des premiers. Chez les uns et chez l'autre, ces facultés sont toujours en rapport avec l'énergie du cerveau, et il importe de ne point négliger cette circonstance lorsque l'on veut apprécier leurs effets. Par ces facultés, l'homme, comme les animaux, est soumis à l'empire immuable des lois de la création; mais chez lui la raison, qui est la conséquence nécessaire de quelques unes qui lui sont propres, communique à la plupart de ses actions une moralité qui les rend plus ou moins punissables ou méritoires, selon les circonstances qui les accompagnent et les moyens employés par le législateur pour les perfectionner.

### B. p. 39.

Il y a peut-être moins de pratiques ridicules dans la religion Anglicane que dans la nôtre, mais le peuple Anglais est-il moins superstitieux que les autres peuples?-Et qui entretient cette supertition?..... - Leurs élections sont plus populaires qu'en France; le vote est plus étendu; mais comme l'aristocratie des nobles (je dis aristocratie des nobles, parcequ'il en existe une, ailleurs, des plébéiens, non moins dangereuse), est puissante en richesses et en droits, qu'elle a de grandes prérogatives, elle exerce toujours assez d'influence pour que le peuple, proprement dit, ne domine pas dans la chambre basse. - La presse est libre, il est vrai, c'est aussi la plus grande liherté des Anglais; mais encore, la puissance des Tories achète souvent les journalistes, vrais guides de l'opinion. -Enfin le droit abominable, immoral, de primogéniture, n'existe-t-il pas encore?..... Le clergé anglican n'est-il pas tout-puissant? Ne prélève-t-il pas des taxes et des dîmes? Qui voudrait jouir à présent en France de cette liberté si

Qui vondrait jouir à présent en France de cette liberté si prônée des Anglais!... Ce que nous avons à envier à l'Angleterre, ce n'est plus sa liberté, c'est le trident de Neptune, c'est son étonnant génie du commerce.

# C. p. 67.

On commence à reconnaître les eaux de la Plata à vingt-cinq lieues au large (celles de l'Amazone vont à quarante.)

« Lorsqu'on a atteint le parallèle de 34° et qu'on n'est

n'est pas bien sûr de sa latitude, il est prudent de reconnaître le cap Santa-Maria; on peut le faire sans danger. On aperçoit alors une côte moins basse que celle du Rio-Grande-de Saô-Pedro, et l'on distingue, dans l'éloignement, des terres assez élevées. En prolongeant cette côte, on prend connaissance des Castillos, îlots très-découpés et arides, au sud desquels, à petite distance, se trouve l'îlot de Palmarones, couvert de cactus. On peut mouiller avec des vents de sud-ouest à l'abri des Castillos, mais il faut remettre à la voile dès que les vents passent à l'est ou au sud-est.

- « Entre les Castillos et le cap Santa-Maria (entrée du Rio de la Plata), est une grande plage terminée par deux autres flots et un grand nombre de rochers, ces flots forment avec le cap un mouillage pour les petits navires. On en trouve le plan sur la carte de la côte méridionale du Brésil, dressée par M. Barral, commandant la gabare l'Emulation.
- α L'îlot de la *Paloma* (un de ces îlots), est sans végétation, et l'îlot de *Tuna*, le plus rapproché du cap, est couvert de cactus comme celui de *Palmarones*; cette ressemblance a fait prendre quelquefois la *Bahia-Falsa* (la grande plage en question), pour l'entrée du Rio de la Plata, et a causé des naufrages.
- « Le cap Santa-Maria est reconnaissable aux flots de la Paloma et de Tuna et à une dune de sable située à peu de distance dans le sud-ouest. On voit, dans le nord, à quatre milles environ, sur une légère élévation, une estancia (grande ferme du pays où l'on élève des troupeaux de bœufs et de chevaux), entourée de plusieurs parcs, formés par des pieux élevés (corrales).

- σ Pour peu que les vents soufflent de la partie du sudest, la mer est très-grosse sur toute cette côte. Cela provient autant du gisement de cette terre que de l'inégalité des profondeurs de la mer, surtout sur les parallèles de 33° et de 33° 30'.
- « Pour éviter les dangers que présente la côte située au sud du Rio-Grande, il convient de s'en tenir à une dixaine de lieues, et de s'assurer, par la sonde, qu'on est sur des fonds portés sur la carte. On remarquera qu'à mesure qu'on s'approche de terre, la sonde rapporte des coquilles, du sable et peu de vase \*.

Si l'on est certain de sa latitude on peut entrer sans crainte et chercher à reconnaître l'île de Lobos, située presque en face de Maldonado. Ayant reconnu cette île, ainsi nommée à cause de la quantité de loups marins qu'on y trouve, on se dirigera sur celle de Flores située par 34° 57' sud et 58° 16' 34" ouest. Elle est à onze mille nord-ouest 1/4 ouest de la pointe saillante du banc anglais, écueil très-dangereux, qui nécessiterait un feu flottant de nuit et un pavillon de jour. On a établi dans l'île de Flores un phare, dont le feu tournant et à éclipses, est allumé. depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1828. La partie la plus élevée de l'île, sur laquelle est placé ce phare est de 63 palmes (47 pieds 1/4) au-dessus du niveau de la mer. La hauteur de la lanterne, plus celle de la tour, forment ensemble 75 palmes (56 pieds 1/4), si l'on y ajoute la hauteur du point le plus élevé de l'île, on aura la hauteur totale de l'édifice, qui est de 138 palmes \*\* ou 103 pieds 1/2.

<sup>\*</sup> Annales maritimes. 1833.

<sup>\*\*</sup> La palme a neuf pouces. — Voyez le Guide des Marine pendant la navigation nocturne.

Le feu de Flores s'aperçoit à douze milles de distance, lorsque le tems est clair. Ces diverses reconnaissances sont très-nécessaires pour éviter le banc Anglais, sur lequel on peut être porté par les courans, ou la dérive du navire, si l'on marche au plus près du vent d'ouest ou de nordouest. Dans ce cas, ainsi que dans celui où les vents de nord et nord-est règnent, il est plus prudent de passer entre les deux îles et la côte. Si, au contraire, le vent souffie du sud-ouest, du sud, du sud-est ou de l'est, on peut passer entre les îles et le banc Anglais.

Le vent de sud-ouest, connu sous le nom de pampero, se trouvant par trop violent, il est prudent de ne pas entrer dans le fleuve et l'on doit même en sortir si l'on n'a pu gagner le mouillage de Montévidéo ou du Maldonado \*.

Du reste les capitaines européens, praticiens de ce fleuve, le redoutent bien moins que la *Manche*; car depuis son embouchure jusqu'à Montévidéo, il n'y a que le *banc Anglais* à craindre et encore est-il très-facile à éviter en reconnaissant les îles de *Lobos* et de *Flores* \*\*.

Il se trouve souvent des pilotes à l'île de Lobos ou à celle de Flores pour conduire les bâtimens à Montévidéo. Mais ces pilotes de Montévidéo sont paresseux; ils aiment mieux toucher un demi-pilotage, qui leur est toujours dû, que d'en gagner un entier en s'exposant.

Après avoir passé Flores on aperçoit le Cerro de Montévidéo. C'est un morne de forme conique, situé en face de la ville, de l'autre côté de la baie, à la cime duquel on a

<sup>\*</sup> Cette dernière rade est sûre, même pour des vaisseaux de ligne.

<sup>\*\*</sup> Il faut cependant beaucoup de surveillance de la part des officiers parce que les courans portent sur le banc.

placé un fanal, élevée de 450 pieds au-dessus du niveau de la mer: ce fanal était garni de lampes avec réflecteurs; il était mal entretenu et ne s'apercevait pas d'aussi loin que celui de Flores; mais il paraît que le gouvernement a fait demander un appareil pour le remplacer.

Pour se rendre à Buénos-Ayres, il faut plus de précautions, mais encore il n'y a pas plus de risques à courir, si l'on a soin de prendre un pilote à Montévidéo.

Presque en face de Montévidéo, sur la côte de Buénos-Ayres, commence un banc qui va jusqu'à la petite rade de cette dernière ville; on le nomme Banco Indio. Un autre banc occupe le milieu du fleuve, en laissant un canal profond entre lui et l'Indio, puis un autre canal entre sa partie mord et la côte de la Banda-Oriental; c'est le Banco Ortiz. On suit l'un ou l'autre canal selon les vents. Un autre petit banc existe encore au milieu du canal formé par l'Indio et l'Ortiz; c'est le banco Chico.

La carte d'Aizpurua, ainsi que celle de M. Barral, indiquent parfaitement tout cela, avec les rumbs à suivre, suivant les vents, et les brasses d'eau en haute et basse mer. Mais le plus sûr est toujours de prendre un pilote à la pointe est du banco Indio (si on ne l'a pas pris à Montévidéo), où se tient constamment mouillé un petit bâtiment appartenant à la société des pilotes de Buénos-Ayres, lequel sert aussi de feu flottant.

t

# D. p. 68.

Parana-Guazu (prononcez gouaçou). Le mot parana, dans la langue guarani, signifie grande rivière, et n'est sans doute, qu'un diminutif de para, mer. Ce mot se retrouve,

sous la forme un peu corrompue de parava, dans les langues maypure et tamanaque, qui, comme le prouvent beaucoup d'autres analogies, ne sont que des dialectes du guarani (Al. D'Orb. Voyage dans l'Amérique méridionale).

## E. p. 114.

a José Artigas, dont la vie entière n'a été qu'un tiesa d'horreurs, fut la cause principale des malheurs qui ont accablé pendant dix ans les provinces du Rio de la Plata. Issu d'une bonne famille de Montévidéo, il passa sa jeunesse parmi les contrebandiers et les brigands. Le gouvernement espagnol, afin de détruire ces bandes, prit le parti de le nommer lieutenant de chasseurs, et ce fut en cette qualité, qu'il poursuivit ses anciens camarades. Lors de la révolution il se fit patriote, et se signala dons la guerre contre les Espagnols et au siège de Montévidéo. Elu chef de la Banda-Oriental, il alluma le feu dévorant de la guerre civile. Il attaqua Buénos-Ayres, envahit l'Entre-Rios, souleva Santa-Fé, arma les Indiens sauvages du Grand Chaco, et désola le Paraguay, par des actes inouis de cruauté. Ses drapeaux étaient le refuge de la lie de l'espèce humaine. Brigands, assassins, pirates, voleurs, déserteurs étaient également bien venus de lui: aussi la marche de ses troupes, était-elle marquée par le carnage et la désolation. Il provoqua les Brésiliens qui ne demandaient pas mieux que d'entrer en guerre; enfin le résultat de neuf années de son gouvernement, fut la ruine complète de la Banda-Oriental, pays jadis si florissant, la dévastation des autres provinces et la démoralisation de tout un peuple; sans compter les suites plus éloignées de

ce régime désastreux, parmi lesquelles on peut compter la guerre de Buénos-Ayres avec le Brésil. On doit cependant à la vérité d'ajouter, qu'abandonné à lui-même, Artigas n'eût jamais poussé aussi loin la férocité; mais il était entouré de scélérats dont il dépendait en partie. Le plus infâme de tous, était un moine de la Merci, nommé Monterosa, qui faisait auprès de lui les fonctions de secrétaire et de conseiller privé, et qui étouffait dans son ame tout sentiment d'humanité... Et que dire de ces hommes qui, spectateurs tranquilles, ont fomenté de loin ces troubles, uniquement pour satisfaire leur cupidité! C'est ainsi que des négocians de Buénos-Ayres, anglais, français et américains du nord, ont coopéré efficacement à tous ces désastres, en pourvoyant Artigas d'armes et de munitions, et qu'ils ont fondé leur fortune sur la destruction de plus de vingt mille familles\*!!..

- « Vers le milieu de l'année 1820, un des lieutenans d'Artigas, (non moins fameux par ses crimes) nommé Ramirez, qui se trouvait dans la province d'Entre-Rios, marcha contre son chef à la tête de huit cents hommes de cavalerie, des plus intrépides; il le battit dans plusieurs rencontres, le força de se retirer avec les débris de son armée dans les Missions détruites et s'empara du gouvernement.
- a Artigas, suivi d'un millier d'hommes, se présenta, en septembre 1820, sur la rive gauche du Parana, vis-àvis de la Mission d'*Ytapua*, occupée par un poste de Para-

<sup>\*</sup> Ces détails sur la vie politique d'Artigas sont empruntés à l'intéressant ouvrage de MM. Rengger et Lonchamps, ayant pour titre: Essai historique sur la révolution du Paraguay, etc.

guays, et fit demander au dictateut un refuge pour lui et toute sa troupe. Celui-ci y envoya aussitôt un escadron de cavalerie, ayant ordre de faire passer la rivière aux fugitifs, avec la précaution néanmoins de n'en admettre qu'un certain nombre à la fois. Artigas passa le premier, et une partie des siens le suivit; l'autre, composée d'Indiens. anciens habitans des Missions détruites, préféra se retirer dans ces ruines pour s'y établir de nouveau. Le général fut conduit sous escorte à la capitale, tandis qu'on dispersait ses compagnons d'armes dans les campagnes. Plusieurs de ces derniers, avant perdu l'habitude du travail, voulurent continuer leur genre de vie, c'est-à-dire le brigandage; mais il ne tardèrent pas à être saisis et fusillés. Artigas, après avoir passé quelques jours dans une cellule du couvent de la Merci, où le dictateur l'avait fait loger, fut envoyé, sans avoir pu, malgré ses vives sollicitations, obtenir une seule audience, dans le village de Curuguaty, à quatre-vingt-cinq lieues au nord-est de l'Assomption, d'où il ne pouvait s'échapper que par un désert du côté des Portugais, fuite qu'on n'avait nullement à craindre, après les cruautés qu'il avait commises envers cette nation. Le dictateur lui assigna une maison, des terres et 32 piastres par mois (168 fr.), ce qui était son ancienne solde de lieutenant de chasseurs, et donna ordre au commandant du cercle de lui fournir du reste tout ce qui pourrait lui être nécessaire, ou seulement agréable; et de le traiter avec la plus grande considération. Il semble que, depuis lors, Artigas ait voulu expier, du moins en partie, les forfaits dont il s'était souillé. A l'age de soixante ans il cultiva lui-même ses champs, et devint le père des pauvres de Guruguaty; il leur distribuait la majeure

partie de ses récoltes, épuisait sa solde à les soulager, et prodiguait aux malades tous les secours dont il pouvait disposer. Le dictateur, de son côté, en admettant au Paraguay un de ses plus grands ennemis, et en lui assurant une existence honorable, voulait, comme il s'est exprimé lui-même, respecter les droits de l'hospitalité, si bien connus des habitans du Paraguay. Ainsi finit la carrière politique d'Artigas \*. »

### F. p. 155.

L'organisation scientifique de l'Université de Buénos-Ayres est celle-ci.

- 1° Les études sont divisées en Études préparatoires de lettres et sciences et en Études de hautes-facultés.
- 2º Les études préparatoires, dénommées de lettres et sciences, embrassent seulement, quant à présent, les matières suivantes: idiomes latin, français et anglais; philosophie; les sciences physico-mathématiques et les élémens de physique expérimentale. On remet à un autre tems l'établissement d'une chaire de chimie, d'histoire, de littérature et de rhétorique.
- 3° Les études dénommées hautes-facultés sont celles des sciences sacrées, de jurisprudence, de médecine, de chirurgie et des sciences exactes.

La faculté des sciences sacrées comprend les matières suivantes : théologie purement dogmatique ; droit canonique public et privé, concilié avec le civil ; écriture sacrée; histoire ecclésiastique.

<sup>\*</sup> Voyez l'ouvrage déjà cité.

La faculté de jurisprudence comprend le droit civil; le droit public et des gens; le droit public et privé ecclésiastique, concilié avec le civil, et les élémens d'économie politique.

Les facultés de médecine et de chirurgie embrassent les matières suivantes : répétition de physique expérimentale ; préparations pour l'anatomie et la physiologie ; hygiène ; pathologie générale ; thérapeutique et matière médicale ; médecine et accouchemens ; infirmités d'enfans et de femmes ; principes de médecine légale.

La haute faculté des sciences exactes comprend les mathématiques, la physique expérimentale et la chimie.

Les ouvrages adoptés pour l'enseignement des différentes sciences sont les suivans—études préparatoires—latin, dans les trois classes : conférences de Valdivieso, grammaire de Hornero, Nepotæ, Quinte-Curce, Ovide et Selectæ de Cicéron.

Français: grammaire de Chantreau; Fénélon.—Anglais: la nouvelle grammaire de William Casay — Philometh, et le nouveau testament anglais.

Philosophie: le cours d'Alcorta, ou de Pena. Physico-mathématiques: don Avelino Diaz.

Physique expérimentale \*: Despretz et le traité d'électricité dynamique, par Denon-Ferrand,

#### Sciences Sacrées.

Théologie dogmatique: Gmeiner, Ecriture Sacrée: Wouters.

\* L'estimable M. Mossotti, professeur de physique à Buénos-Ayres, et de plus astronome, s'est vu forcé d'abandonner comme les autres ce malheureux pays, il est maintenant à Bologne.

Droit public et privé ecclésiastique : Gmeiner.

Histoire ecclésiastique: Gmeiner.

Eloquence Sacrée: le cardinal Maury.

Morale pratique: Echarri.

#### · Jurisprudence.

Droit civil: Alvarez. Instructions du droit royal d'Espagne.

Droit public et des gens : Reyneval.

Droit public et privé ecclésiastique: Gmeiner.

Economie politique: Mill.

#### Médecine.

Anatomie, Maigrier. — Physiologie, Magendie. — Matière médicale, Alibert. — Hygiène, Rostand. — Pathologie générale, Caillot. — Nosographie chirurgicale, Richerand. — Nosographie médicale, Pinel. — Accouchemens, maladies d'enfans et de femmes, Capuron. — Médecine légale, Foderé.

#### Sciences exactes.

Géométrie descriptive et ses applications, Valet.

Principes d'architecture, topographie et ses applications, *Hachette*.

Calcul infinitésimal, Lacroix. — Mécanique, Poisson. — Composition de machines, Hachette,

Physique expérimentale, Despretz, et le Traité d'électricité, par Denon-Ferrand. — Chimie, Thénard,

Un article spécial du réglement de l'Université porte que les maîtres obligeront les jeunes gens à acheter ces ou-

ï

vrages, et que seulement dans le cas où ils ne pourraient pas les obtenir, il leur sera permis de recourir à l'écriture, parce que les leçons se donneront sur les ouvrages imprimés.

La commission qui fut chargée, en 1833, de proposer le nouveau plan d'organisation de l'Université était composée du docteur Zavaleta, de Valentin Gomez et de Vicente Lopez, trois citoyens honorablement connus des personnes qui ont suivi les phases de la révolution de Buénos-Ayres.

G. p. 166.

### Droits d'Importation à Buénos-Ayres.

Toutes les marchandises non désignées ci-dessous paient 17 pour cent de leur valeur sur place.

Le vif-argent. — Machines. —Instrumens d'agriculture, de sciences et d'arts. — Livres. — Gravures. — Peintures. — Statues. — Imprimeries. — Laines et peaux pour fabriques. — Étoffes de soie. — Broderies d'or et d'argent avec ou sans pierreries. — Montres. — Joaillerie de toute espèce — Charbon de terre. — Plâtre. — Chaux. — Pierre à bâtisse. —Briques. — Planches et bois. — Joncs et roseaux paient 5 pour cent.

Les armes. —Pierres à Fusil. — Poudre. — Goudron. — Brai. — Cordage. — Soie brute et manufacturée. — riz, paient 10 pour cent.

Le sucre. — Herbe maté. — Thé. — Cacao. — Café. — Et comestibles en général, paient 24 pour cent.

Les meubles. — Glaces. — Voitures. — Cabriolets et leur garniture. — Selles et harnais. — Hardes et habits confectionnés. — Liqueurs. — Eaux - de - vie. — Vins. — Vinaigres. — Bière. — Cidre et tabac, paient 35 pour cent.

Quand la valeur du blé n'excède pas 6 piastres par fanègue, les droits sont de 4 piastres par fanègue; n'excédant pas 7 piastres, sont de 3 piastres; et quand elle est de plus de 7 piastres, 2 piastres;

La farine paie 9 piastres de droits, quand sa valeur n'excède pas 45 piastres par quintal; 7 piastres, quand elle n'excède pas 60 piastres et 5 piastres quand sa valeur est de plus de 60 piastres.

Le sel paie une piastre par fanègue; les chapeaux de laine, soie, ou poil, chacun 13 piastres. Outre les droits ci-dessus mentionnés, chaque colis de toute espèce paie 4 réaux de magasinage à la douane, et les marchandises de gros poids 4 réaux par arroba.

N. B. Sur les cargaisons de liquides provenant de l'autre côté de la ligne, la douane fait un rabais de 10 pour cent pour coulage, et de 6 pour cent sur celles provenant de ce côté-ci de l'équateur.

Toute cargaison à consignation paie pour contribution directe 4 piastres par mille sur valeur de place, dont le montant est augmenté sur les lettres que tire la douane pour le remboursement des droits. Le réglement se fait partie à 3 mois, partie à 6 mois de terme.

#### Droits de transit.

Les articles d'importation paient à leur débarquement la cinquième partie des droits qu'ils auraient à acquitter pour leur introduction dans la province.

Les articles réembarqués paient deux pour cent sur les valeurs de la place.

On accorde vingt-cinq jours pour le débarquement et six mois pour la réexportation, qui se comptent l'un et l'autre depuis le jour de l'arrivée du navire.

## Droits d'Exportation.

Tous les produits de la province de Buénos-Ayres et de celles de l'intérieur qui ne sont point désignés ci-dessous, paient 4 pour cent sur leur valeur de place.

Les cuirs de chevaux. — Mules. — Vaches. — Bœufs et veaux mort-nés, une piastre chacun.

Les viandes salées qui s'exportent sur navires nationaux. — Les grains. — Vivres et biscuit. — Farine. — Laine et peaux de mouton. — Toute peau corroyée. — Les ouvrages manufacturés du pays, ne paient aucun droit.

L'or et l'argent, 1 pour cent.

Ceux des droits ci-dessus qui se paient à la valeur, sont calculés d'après le prix des marchandises estimées par des personnes à ce qualifiées et assistées de deux négocians impartiaux. Il existe un tarif où les articles sont plus détaillés.

La marchandise est estimée, et les droits se perçoivent en monnaie courante de Buénos-Ayres, laquelle est en ce moment en piastres de papier et en réaux de cuivre. 8 réaux de cuivre valent une piastre papier; 7 piastres 3 réaux 1/2 papier, valaient, en juillet 1834, une piastre forte d'Espagne, et 120 piastres de papier équivalaient à une once d'or ou quadruple d'Espagne; ce qui donnait à

la piastre papier une valeur de 69 cent. 16 centièmes de centime. (L'once évaluée à 83 francs.)

La monnaie effective est de 17 piastres le quadruple d'or et de 8 réaux argent la piastre.

Les comptes se tiennent en billets de banque nationale, qui sont la monnaie courante.

#### Rapport des poids et mesures.

La pesée de cuirs salés est de soixante livres, et celle de cuirs secs de trente-cinq livres. — Le quintal est de cent livres, ou quatre arrobas de vingt-cinq livres espagnoles. —Cent livres égalent cent quatre livres anglaises et quatre-vingt-douze françaises. — Cent vares égalent quatre-vingt douze yardes anglaises et soixante-douze aunes françaises. — Une vare contient trente-six pouces espagnols et trente-deux pouces français. —Il existe une différence de 3 pour cent entre la vare espagnole et celle de Buénos-Ayres. — Le pied anglais est de 9 pour cent de plus que celui de Burgos, et le pied français de 15 pour cent.

## Н. р. 274.

## FRAIS DE PORT A BUÉNOS-AYRES.

#### A L'ENTRÉE.

| Navires Étrangers.  | Nationaux et Anglais.  |
|---------------------|------------------------|
| Ps. rx.             |                        |
| Par tonneau 1 x     | Par tonneau » 6        |
| Visite de santé 12  | Visite de santé 6 »    |
| Réglement du port 1 | Réglement de port. 1 » |

#### A LA SORTIB.

- Par tonneau. . . . . 1 » Par tonneau. . . . . 6 » Visite de santé . . . 6 » Droits de rôle . . . 12 »
- N. B. Les navires qui ne chargent ni déchargent ne paient que la moitié des droits, et de plus la visite de santé à l'entrée et le certificat à la sortie.
- Addition depuis le 1er août 1833. Les navires qui entreront et sortiront de la rade intérieure, payeront 90 piastres de pilotage, ceux à trois mâts, et 50 piastres, ceux à deux mâts, quand même ils ne demanderaient point de pilote.

| TARIF DE PILOTAGE<br>Pour la rivière de la Plata. |                |                                                                                  |                               |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                   | de Ste - Marie | Depuis le cap<br>Ste-Marie et le<br>cap St Autoine<br>jusqu'à Bué-<br>nos-Ayres. | tévidéo pus-<br>qu'à la Ense- |
| i i                                               | P. P.          | P. T.                                                                            | P. T.                         |
| Tirant 20 p. de Bur                               | gos. 720       | 900                                                                              | 1140                          |
| 19° »                                             | 600            | 780                                                                              | 1050                          |
| 18 »                                              | 540            | 660                                                                              | 960                           |
| 17 »                                              | 480            | 570                                                                              | 840                           |
| 16 »                                              | <b>42</b> 0    | 480                                                                              | 750                           |
| 15 »                                              | 360            | 420                                                                              | 660                           |
| 14 »                                              | 300            | 360                                                                              | 570                           |
| 13 »                                              | . 240          | 270                                                                              | . 480                         |
| 12 »                                              | 210            | 240                                                                              | <b>42</b> 0                   |
| 11 »                                              | 180            | 210                                                                              | 360                           |
| 10 »                                              | 150            | 180                                                                              | 300                           |

N. B. Tout navire tirant plus de dix pieds sera obligé de prendre un pilote à la sortie, et dans le cas où il ne voudrait pas l'admettre, il paiera la moitié du pilotage désigné dans le tarif ci-dessus. Il paiera de même la moitié du pilotage à l'entrée quand sur la proposition d'un pilote, et après la manifestation du tarif ci-dessus, il aura refusé de le recevoir à son bord.

#### Prix des frets en 1834.

France 80 f. et 10 p. 0/0 par 900 kilog.

Angleterre liv. st. 4 1/2 et 5 p. 0/0 par 2240 liv.

RioJaneiro, 3 réaux et 5 p. 0/0 par quintal.

Havane 7 réaux et 5 p. 0/0 par quintal.

Méditerranée, ps. f. 17 et 10 p. 0/0 par 2000 liv.

Les États-Unis, 3/4 cent et 5 p. 0/0 par livre.

Pacifique, ps f., 15 et 5 p. 0/0 pour 2000 livres.

N. de l'Europe, liv. st. 5 et 5 p. 0/0 par 2240.

#### MARCHANDISES DE GRANDE EXPORTATION

#### A BUÉNOS-AYRES.

Cuirs de bœuf, salés.

» secs de 30 liv.

» » de 28 »

» p de 22 à 25

» de cheval.

» de veau mort-né.

» de mouton avec laine.

» de veau.

Peaux de loutre.

Crin long.

« mélangé.

Cornes de bœuf.

» de vache.

Mules.

Viande salée.

Plumes d'autruche.

» noire longue.

» blanche.

Plumes courtes.

Sel de Patagonie.

» de chinchilla.

Suif brut.

Laine de mouton. Peaux de vigogne. » fondu.

### J. p. 375.

Les Brésiliens ont enlevé à la Banda-Oriental, lors de l'occupation injuste du territoire de cette république par leurs troupes, plus de 4,000,000 de têtes de bétail, qu'ils ont introduites dans la province de Rio-Grande, comme le constatent les registres de la frontière. Voici à cet égard deux faits curieux: avant 1817, la capitainerie générale de Rio-Grande, appartenant au Brésil, n'avait que treize établissemens de salaisons (charqueadas) et maintenant elle en a plus de 200! Avant l'occupation des Portugais, la Banda-Oriental abondait en troupeaux plus que tout autre province de l'Amérique, maintenant les Brésiliens qui l'habitent sont forcés d'amener du bétail de leur territoire pour former des estancias.

(Esquisses historiques et statistiques.)

## К. р. 430.

Les Brésiliens, habitans de la campagne, ne boivent jamais en mangeant. Après le repas, l'un des convives, à défaut d'esclave, va puiser de l'eau, avec une corne (chifre), dans un baril ou dans une source placés à proximité de l'endroit où l'on mange; il boit d'abord, puis, remplissant la corne, il la présente à un autre convive qui, à son tour, doit la remplir et la faire passer à un

autre. S'il y a des esclaves, ou des domestiques, ce sont eux qui remplissent la corne, dans laquelle ils boivent eux-mêmes. Cette coutume de boire seulement après avoir mangé, était générale parmi les tribus indiennes de tout le Brésil, du Paraguay et de Buénos-Ayres.

## L. p. 322.

Les soldats en campagne, tant dans les provinces de la Plata que dans celles de Rio-grande, Santa-Catharina et Saô-Paulo, sont à la fois fantassins et cavaliers; c'est-à-dire que l'infanterie peut devenir cavalerie et vice-versd. Mais il est vrai d'ajouter que la cavalerie, forcée de devenir infanterie, n'est plus à redouter, car ces hommes qui manient le cheval avec tant de dextérité, qui sont capables de tout braver à cheval, ne peuvent s'habituer à marcher et deviennent, à pied, les plus vils soldats du monde.

Les soldats de cavalerie n'ont pas comme en Europe, un cheval à l'allure duquel ils s'habituent et qui devient bientôt docile par les manœuvres qu'on lui fait répéter souvent. Dans ces immenses plaines où les chevaux abondent, on en prend fort peu de soin, et l'habileté des cavaliers (ginetes) a bientôt dressé un cheval à la manœuvre, queiqu'indomptable qu'il soit. Un corps de cavalerie a toujours deux troupes de chevaux à sa disposition, celle qu'on monte, et celle qui est destinée aux relais; celle-ci est deux ou trois fois plus nombreuse que celle du corps de cavalerie; elle marche en avant.

Quand on veut faire changer de cheval aux soldats, on rassemble les chevaux épars, on forme un cercle autour d'eux, quelques soldats s'avancent un lazo à la main, des

officiers désignent les chevaux qu'on doit enlacer, puis, à mesure que cette opération se fait, chaque soldat vient, la bride et le mors en main, prendre le cheval qu'on lui a destiné. Il arrive quelquefois, le général étant de bonne humeur, qu'on les laisse choisir au milieu du rodeo. C'est souvent un cheval indompté, faisant des sauts effrayans, donnant des ruades, se cabrant et mettant le désordre parmi la troupe; mais le soldat, sans s'émouvoir, saute dessus, le fait galoper jusqu'à le fatiguer, le ramène, le fait manœuvrer avec les autres et ne lui donne de repos que lorsqu'il se laisse guider sans impatience.

Ce qu'il y a de curieux encore c'est que tous les chevaux, quelque nombreux qu'ils soient, portent un nom caractéristique, et quoique beaucoup paraissent se ressembler, il y a pourtant des différences de teintes dans le poil, des taches, une attitude, un regard particulier qui suffisent au gaucho pour désigner et nommer son cheval au milieu d'une troupe de vingt mille autres. Il y a plus, il le reconnaîtra à distance d'une lieue, et il dira, même en voyant des cavaliers poindre à l'horison: celui-ci est un étranger, celui-là est un paisano (compatriote.)

### M. p. 448.

L'industrie des animaux paraît croître en raison de la paresse et de la nonchalance des humains; c'est ainsi que dans ces grandes contrées de l'Amérique du sud, où les hommes croupissent dans une apathie intolérable, des myriades d'abeilles, de fourmis, d'insectes de toute espèce se forment des habitations étonnantes par la bizarrerie de leur structure, par leur grandeur et leur solidité,

eu égard à l'extrême petitesse des êtres qui les construisent. Les pyramides d'Egypte, les tours de Babylone, les murailles de la Chine, les monumens de l'Amérique centrale, ne sont rien en comparaison des édifices des fourmis! Il m'est arrivé, la première fois que j'ai vu des plaines immenses couvertes de grandes buttes d'argile, hautes de trois, de cinq et même dix pieds, de croire que je me trouvais au milieu d'un camp d'Indiens; c'était tout simplement une république de fourmis!

Combien de fois me suis-je arrêté, frappé d'admiration, en considérant l'ordre, la régularité, l'industrie que déploient ces atomes de la création pour parvenir à leur but, s'assurer une subsistance qu'eux aussi paraissent condamnés à gagner à la sueur de leur front !... Qui pourrait voir avec indifférence, sans interroger sa raison, une fourmillière occupée tout entière à transporter, souvent à des distances considérables, les comestibles qui doivent composer l'approvisionnement d'hiver de cette nombreuse famille? Que d'harmonie! que de poésie!! dans cette longue procession de molécules organisées transportant, sur une route frayée par elles au milieu des pierres, des broussailles et de mille obstacles, les unes, des fragmens de pétales de roses, les autres, des lambeaux de parenchyme de feuilles de liseron, dix fois plus grands qu'elles, et les déposant, avec un ordre admirable, dans leurs souterrains, pour recommencer de nouveau!...

## N. p. 516.

J'ai vu chez le docteur Hillebrand plus de trente espèces de bois utiles, tous de la colonie allemande; il ne m'a été possible d'en réunir que dix-huit échantillons, que M. Benjamin Delessert n'a pas jugés indignes de figurer dans son cabinet botanique. Je vais indiquer leurs noms brésiliens et leurs propriétés connues. M. Aug. St-Hilaire pourra peut-être les reconnaître et les rapporter à la classification scientifique.

L'Ipè preto ou noir, l'Ipè branco ou blanc, et l'Ipè proprement dit, sont des bois très-durables et d'une utilité générale. Le Tajuba ressemble au citronnier; il teint en jaune et s'emploie en ébénisterie à cause de sa légèreté et des beaux reflets de son vernis.

La Canella burra, la Canella do brejo, la Canellinha, sont des bois légers s'employant en menuiserie et en charpente.

Le Guaiabeira est un joli bois d'une teinte rose, à texture lisse et compacte, un peu léger, très-propre à l'ébénisterie.

Le Cedro vermelho ou rouge, le Cedro granco ou blanc, sont des Cèdres d'Amérique dont on connaît déjà les qualités.

L'Uba est un bois à tissu serré, dur, pesant, très-durable: propre au charronnage et à la construction des navires.

Le Sobreji est un bois assez joli, d'un blanc tirant sur le jaune et d'une utilité générale.

L'Angica est brun, assez léger, recherché principalement pour la charpente.

Le Canjerana est rouge, léger, d'un tissu poreux, mais cependant convenable à l'ébénisterie à cause de sa couleur; il reçoit d'ailleurs assez bien le vernis.

Le Cabriuba improprement surnommé amarella (jaune) puisqu'il est d'une teinte grisatre, est d'un excellent usage en charpente et en menuiserie.

L'Arueira est jaune, veiné de noir, prenant très-bien le vernis, mais employé plutôt en charronnage et en charpente qu'en ébénisterie à cause de sa pesanteur.

Le Santa-Rita est encore un beau bois, propre à l'ébénisterie. Son écorce fournit un tan très-estimé des tanneurs.

L'Araça, l'un des meilleurs bois d'ébénisterie est aussi recommandable par son écorce servant aux tanneurs, et par son fruit savoureux.

Le Toauba, est un arbre de moyenne grandeur dont l'écorce est un drastique très-fort, expérimenté par le docteur Hillebrand.

Le *Pinheiro* (sapin *araucaria*) dont le fruit est appelé *pinhao* (prononcez pignaon), a été décrit par Azara. J'en ai rapporté des graines qui ont très-bien développé leur germe singulier; j'ai l'espoir de les voir croître dans plusieurs jardins des environs du Havre.

J'aurais voulu donner un aperçu des plantes phanérogames, les plus communes, composant la flore de la province de Rio-Grande-du-sud; j'avais pour cela compté sur la complaisance de M. Guillemin, conservateur des collections botaniques de M. Delessert, mais ce travail laborieux n'a pu être prêt à tems; je me contenterai de faire connaître les genres et les espèces de cryptogames rapportés par moi et classés par le savant M. Bory de Saint-Vincent:

FOUGERES. (Pteris Juss. Filices Smith).

Anemia phyllitidis, Sw. Pteris pedata, Lin.

Anemia Hirsula, Sw. Pteris collina, Raddi.

Anomia fulva, Spr.

Polypodium crassisolium, Lin.

Polypodium olites, Lin.

Pleopeltis angustifolia, Humb.

Aspidium coriaceum, Spr.

Aspidium molle, Sw.

Diplarium plantagineum, Bory.

Blechnum Brasiliense, Spr.

Blechnum Occidentale, Lin.

Cheilantes elingata, Sw.

Adianthum capillus veneris, L.

Adianthum affine, Spr.

MOUSSES (Politrichum Juss.: Musci div. aut.)

Brium truncorum, Brid. Nckeera mideclata, Brid.

Lasia trichomytrien, Brid. Jungermania lævigata, Schreib.

Isothecium pentastichum, Br. Jungermannia coadunata, Hook

LICHENS (Usnea, Juss. Lichenea Hoff).

Hypochnus rubrocinctus. Per. Borrera kamtchatica, Spr. Isidium (esp. méconnaissab.) Borrera thrulla, Ach. Cenomyce cinerea, Ach. Usnea strigosa, Pers. Parmelia perlata, Ach. Usnea seminuda, Bory. Parmelia caperata, Ach. Usnea Barbata, Ach.

Les lichens et les mousses sont des environs de Porto-Alègre et de San-Leopoldo; les fougères sont de toute la province, depuis l'Uruguay jusqu'à la capitale.

Les animaux de Rio-Grande-du sud sont les mêmes que ceux du Paraguay, de l'intérieur du Brésil et de Cayenne; il devient donc inutile de faire connaître tous ceux que j'ai rapportés. Je vais seulement donner la nomenclature des lépidoptères, comme pouvant intéresser quelques entomologistes. On en sera redevable à l'estimable docteur Bois-Duval.

## **—** 607 **—**

# ORDRE DES LÉPIDOPTÈRES.

# Famille des Diurnes.

| Papilio    | Lycophron.  | Héliconia | Phlycto.     |
|------------|-------------|-----------|--------------|
| _          | Pirithous.  | Danaïs    | Gilippus.    |
|            | Cleotas.    | Argynnis, | Vanillæ.     |
|            | Pandrosus.  | Cethosia  | Julia.       |
| _          | Protodamas. | Cybdelis  | Maja.        |
|            | Polydamas.  | _         | Phæsila.     |
| <b>–</b> . | Agavus.     | Nymphalis | Isidora.     |
| _          | Perrhebus.  | _         | Seraphina.   |
|            | Evander.    |           | Blumfieldii. |
| Pieris     | Limnoria.   | _         | Traija.      |
| Callidryos | Cypris.     | _         | Amphimoche.  |
| _          | Evadne.     | Pavonia   | Batea.       |
| _          | Eubule.     | -         | Cassiæ.      |
|            | Argante.    | Morpho    | Laertes.     |
| Erycina    | Morissei 1. | _         | Menelaus.    |
| _          | Paridion.   | Biblis    | Thadana.     |
| Eubagis    | Artemon.    | Cethosia  | Pherusa.     |
| Thecla     | Arrogeus.   | Melitæa   | Janthe.      |
| _          | Simæthis.   |           | Flavia.      |
| Peridromia | Feronia.    | Libithea  | Carinenta.   |
|            | Ferentina.  | Hesperia  | Xantippe.    |
| Héliconia  | Phylis.     | _         | Phidios.     |
|            | Lysimnia.   |           | Amiclus.     |
|            | Eucrate.    | _         | Polygius.    |
|            | Olesto.     | -         | Orion.       |
|            | Callo.      |           | Tarchon.     |

<sup>1</sup> Espèce nouvelle, B. D.

## **— 608 —**

| Hesperia. | Corbulo.     | Hesperia.   | Lafrenayi.    |
|-----------|--------------|-------------|---------------|
| _         | Thrasibulus. | Cethosia    | Dido.         |
| _         | Proteus.     | Vanessa     | Lethe.        |
| _         | Rhizophaga.  |             | Huntera.      |
| _         | Mercator,    | _           | Larinia.      |
| _         | Mys.         |             | Amalthea.     |
| -         | Exadeus.     | Heterechroa | Isabellina *. |
| _         | Phyleus.     |             | Cytherea.     |
| _         | Palpalis.    | Catogramma  | Pyramus.      |
|           | Zephodes.    | _           | Candrena.     |
| _         | Xanthaphes.  |             | Irma.         |
|           | Bonfilsii.   |             | Hydraspus.    |

## Famille des Crépusculaires.

| Sphinx | Vitis.    | Macroglossa | Tantalus.   |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| _      | Labruscœ. | Glaucopis   | Stictica.   |
| _      | Ello. ,   | -           | Incendiara. |

### Famille des Nocturnes.

| Crossus      | Tigrinus.  | Lithosia | Ornatrix.       |
|--------------|------------|----------|-----------------|
| Bombix       |            | -        | Jud <b>a</b> s. |
| Jo.          | Humeralis. | Erebus   | Hypnoïs.        |
| Homoptera    | Ditrita.   | _        | Odora.          |
| Ophnisa      |            | Geometra | Pardalaria.     |
| Callimorpha. | Dichroa.   | Boarmia  | Brasiliaria.    |
|              | Cruenta.   | Tinea    |                 |

<sup>\*</sup> Espèce nouvelle, B. D. — De San-Leopoldo, comme la première.

#### O. p. 534.

1 quintal brésilien est composé de 4 arrobas de 32 liv., soit 128 liv., équivalant à 117 demi-kilog. français, ou 129 1/2 liv. anglaises. — Le rapport des livres françaises aux livres brésiliennes, est de 8 à 9 p. %.

1 arroba de 32 liv équivaut à 14 1/2 kilog, ou 30 1/3 liv. de Hambourg.

- 1 alqueire de blé pèse 65 à 75 livres brésiliennes.
- 1 pipe de Lisbonne contient 128 galons anglais.

Les étoffes se vendent à la yarda anglaise, à la vara portugaise ou au covado.

100 varas équivalent à 92 aunes françaises.

100 covados « à 58 1/7 «

Tous les draps de laine et soieries se vendent au covado. Les articles anglais et cotonnades se vendent à la yarda ou à la vara, suivant convention.

N. B. On vend sur 170 covados, et on paie les droits de douane sur 172.

La monnaie courante est en ce moment en cuivre :

1 Patagon, (Patacao, piastre ou dollar du Brésil) en cuivre, de 960 reis, se compose de 3 patacas, la pataca de 4 reales, le réal de 4 vintens et le vintem de 20 reis.

On compte encore en cruzadas et en testons. La cruzada vaut 400 reis. — Le teston 100 reis. Une dobla vaut 12,800 reis.

Il circule des vintens, des deux et des quatre vintens. Le change varie souvent, il était à mon départ de 39 Porto-Alègre à 65 pour cent de prime; c'est-à-dire qu'un patagon argent de 960 reis, coûtait 1584 reis en cuivre.

Les onces (quadruples) valaient 26,500 reis les Espagnoles ou de rostro, et 25,800 les Chiliennes ou de la Patria.

Une loi venait d'abolir le cuivre, pour le remplacer par des coupons de banque; mais la manière de compter sera toujours la même et il circulera long-tems des 2 et 4 vintens en cuivre pour faciliter le change des monnaies.

L'or et l'argent monnayé sont d'une sortie libre.

L'or en *poudre*, calculé de 22 à 23 karats valait de 3000 à 3,200 reis l'octave (1/8 d'once ou gros.)

Les droits de douane sont les mêmes dans la province de Rio-Grande que dans les autres provinces du Brésil; c'est-à-dire 15 pour cent sur évaluation fixée par la Pasta, avec un pour cent d'accessoires. Il est facile d'ailleurs de se procurer un tarif à Paris.

A Porto-Alègre, les cuirs se vendent à la livre. Les plus légers pèsent 78 liv.; les plus lourds 29 à 30 liv.; et le poids commun est de 23 liv.; mais à Rio-Grande, ils sont plus lourds, on peut même s'en procurer d'aussi beaux qu'à Buénos-Ayres, en donnant des ordres à l'avance. — Le prix était, en juin 1834, de 53 à 55 cent., la livre portugaise.

Les ventes se font généralement au comptant, mais on ne doit calculer les rentrées intégrales que dans le courant de deux mois.

L'usage des carreaux (pavés) commence à s'introduire dans cette province. Il en a été apporté à Rio-Grande par l'Élise de Saint-Malo et ils se sont vendus promptement. Ce serait d'une bien grande ressource pour le Havre si cet article prenait là autant de faveur qu'à Buénos-Ayres.

Pour la navigation de Rio-Grande ou de Porto-Alègre, comme pour celle de Buénos-Ayres, il faut des navires dont le tirant d'eau n'excède par 10 a 11 pieds, chargé en lourd. Il faut encore, si l'on tient à ne pas perdre de place dans l'arrimage, que la cale ait 22 1/2 à 23 pieds de large, afin de pouvoir y placer deux longueurs de cuirs en travers.

Je vais donner un dernier conseil, par supplément à mes considérations sur l'état de notre commerce en Amérique:

On se plaint beaucoup, avec raison, de la manière dont se font nos emballages, et en cela même, nous sommes considérablement arriérés; en voyant arriver un colis de Paris, on ne se douterait jamais qu'il sort de chez une grande nation, qui opérait naguères sa deuxième révolution glorieuse! Ceux qui transmettent des ordres en fabriques n'ont pu encore faire comprendre aux fabricans, ou aux commissionnaires chargés de l'emballage, que les colis ne sont pas arrivés à leur destination quand ils ont débarqué à Rio, à Buénos-Ayres, à la Vera-Cruz ou à Valparaiso; ils ont souvent un espace de cinquante, de cent, de deux cents, de cinq cents lieues à parcourir par terre, à travers des montagnes, des marais fangeux ou des fleuves débordés; ils ont à passer alternativement d'une charrette, dans une étroite pirogue, ou dans un simple cuir, delà sur le dos des mules, ou sur la tête des hommes, ou sur des brancards.... Il faut donc qu'à la solidité, les caisses ou colis. joignent encore le mérite d'être portatifs et d'un arrimage facile, quelque soit le moyen de transport employé. Il y a déjà un siècle que les Anglais ont compris cela.

Il faudrait donc que les étoffes fussent pliéés en long

pour faciliter les emballages et les transports. Il faudrait encore que les pièces fussent toutes égales, d'une même mesure, non pas en aumes (encore moins en fractions d'aunes, comme il arrive maladroitement à nos fabricans routiniers) mais en yardas (yards Anglais) mesure adoptée dans toute l'Amérique \*. Ceci s'entend des étoffes de laine et de coton; car les soieries doivent être mesurées en aunes; mais toujours d'un aunage égal et sans fractions. De cette manière, les pièces se trouvant toutes d'une masure égale, toutes pliées en long et les caisses contenant toutes le même nombre de pièces, avec la carte d'échantillons au-dessus, il est clair qu'on obtient déjà le grand avantage d'être expédié promptement en douane, et d'y pouvoir vendre si cela convient. Ensuite on satisfait l'acheteur, qui voit d'un seul coup-d'œil, sans être forcé de faire un calcul minutieux, quelle peut être l'importance d'une facture. Enfin en expédiant des caisses solides, de petite dimension, plutôt longues que larges, on rend un véritable service aux négocians de l'intérieur, en leur procurant les moyens de transporter avec beaucoup plus de facilité et d'économie, des marchandises qu'ils hésitent souvent à acheter, à cause de la difficulté du transport. Et d'ailleurs on donne une plus haute idée de la sagacité de nos fabricans ou de nos commissionnaires en matière d'emballage.

<sup>\* 400</sup> yards équivalent à 78 4/4 aunes. 400 aunes équivalent à 428 yards.

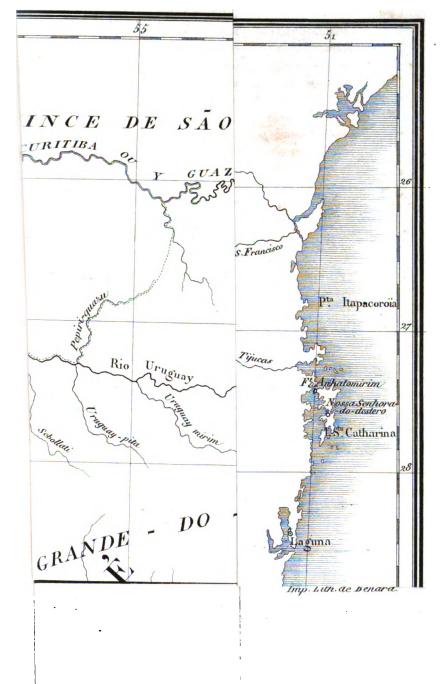

# TABLE.

| •                                                                                                         | pages. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Introduction                                                                                              | 3      |
| CHAPITRE Ier.                                                                                             |        |
| Départ du Havre. — Traversée. — Arrivée au Rio-<br>de la Plata.                                           |        |
| CHAPITRE II.                                                                                              |        |
| Le Rio de la Plata                                                                                        | 63     |
| CHAPITRE III.                                                                                             |        |
| Montévidéo                                                                                                | 77     |
| CHAPITRE IV.                                                                                              |        |
| La Banda-Oriental, ou République de l'Uruguay                                                             | 93     |
| CHAPITRE V.                                                                                               |        |
| Revue chronologique des évènemens survenus dans la Banda-Oriental, depuis la découverte jusqu'en 1834     |        |
| CHAPITRE VI.                                                                                              |        |
| Départ de Montévidéo. — Un Pampero. — Arrivée en rade de Buénos-Ayres. — Aspect extérieur de cette ville. |        |

# **—** 616 —

# CHAPITRE VII.

| Buénos-Ayres. — Description de la ville. — Ses édifices publics et particuliers. — Sa population                                                                                              | 137 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE VIII.                                                                                                                                                                                |     |
| Buénos-Ayars. — La Boca. — Barracas. — Les Pampas. — Suite de la description de la ville                                                                                                      | 173 |
| CHAPITRE IX.                                                                                                                                                                                  |     |
| Buénos-Ayres. — Police. — Gouvernement                                                                                                                                                        | 197 |
| CHAPITRE X.                                                                                                                                                                                   |     |
| Buenos-Ayres.—Etatsocial.—Mœurs.—Coutumes.                                                                                                                                                    | 223 |
| CHAPITRE XI.                                                                                                                                                                                  |     |
| Buénos-Ayres. — Industrie. — Commerce. — Navigation                                                                                                                                           | 263 |
| CHAPITRE XII.                                                                                                                                                                                 |     |
| Revue chronologique des événemens survenus à Buénos-Ayres, depuis sa fondation jusqu'en 1835                                                                                                  | 279 |
| CHAPITRE XIII.                                                                                                                                                                                |     |
| Unuguay. — Ile de Martin-Garcia. — La colonia del<br>Sacramento. — Las Vacas. — Las Higueritas. —<br>Las Vivoras. — Santo-Domingo-Soriano. — El<br>Gualeguay-chu. — El rincon-de-las-Gallinas | 295 |

# **—** 617 **—**

## CHAPITRE XIV.

| URUGUAY. — Paysandu. — La Calera-de-Barquin. — El Salto                                                                                                                                                                                                                                | 311 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE XV.                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Unuguay. — Départ du Salto. — Suite de l'exploration. — El Puerto. — Belen. — Santa - Rosa ou Bella-Union. — Frontière brésilienne. — Itaquy. Port de San-Borja                                                                                                                        | 0   |
| CHAPITRE XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Intérieur de Sao-Pedro. — San-Borja. — Les anciennes Missions. — Départ pour l'intérieur. — La Guaïaraça. — Alegreté. — Le Boqueron de Santiago. — Cima-da-Serra. — Le Jaguary. — Le Toropy. — L'Ibicuy-Miri. — Santa-Maria-da-Serra. — Saô-Martinho. — Cassa-Pava. — Arrivée au Jacuy | 391 |
| CHAPITRE XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Intérieur de Sao-Pedro. — Le Jacuy. — La Ca-<br>cheira. — Le Butucarahy. — La Cruz-Alta. —<br>Rio-Pardo. — Le Jacuy jusqu'à Porto-Alègre                                                                                                                                               | 441 |
| CHAPITRE XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| PORTO-ALEGRE.—Description physique et politique.                                                                                                                                                                                                                                       | 473 |
| CHAPITRE XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ENVIRONS DE PORTO-ALÈGRE - DE LA DROVINCE EN CI                                                                                                                                                                                                                                        | ÷_  |

| MÉRAL. — Capella-do-Viamon. — La colonie alle-<br>mand de Saô-Leopoldo. — La Lagoa dos Patos.<br>— Rio-Grande ou Saô-Pedro. — Saô-José. — Saô- |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Francisco de Paula. — Province en général                                                                                                      | <b>5</b> 05 |
| Considérations sur l'état du commerce français à                                                                                               |             |
| l'extérieur, et principalement au Brésil et au Rio                                                                                             |             |
| de la Plata. — Etat de notre commerce extérieur.                                                                                               |             |
| - Causes contraires à ses progrès Moyens pro-                                                                                                  |             |
| pres à lui donner un nouvel essor                                                                                                              | 539         |
| Notes                                                                                                                                          | 581         |

# noms des Souscripteurs :

| MM. | A LE MAISTRE, Maire et Député. | Havre.    | 2  |
|-----|--------------------------------|-----------|----|
|     | PERQUER,                       | _         | 3  |
|     | JOINVILLE,                     | _         | 1  |
|     | LETOURNEUR,                    | _         | 1  |
|     | Morisse fils,                  | _         | 1  |
|     | BROSTROM,                      | _         | 1  |
|     | DELARBRE (A.),                 | _         | 1  |
|     | EMONIN (P.),                   | _         | 1  |
|     | LALLEMAND                      | _         | 1  |
|     | QUENTIN,                       | _         | 1  |
|     | LEBAILLIF,                     | _         | 1  |
|     | HENRY,                         | _         | 1  |
|     | GILLON,                        | _         | 1  |
|     | HUE,                           | _         | 4  |
|     | MORLENT (J.),                  | _         | 25 |
|     | LEMAITRE,                      | Graville. | 1  |
|     | DELESSERT (Benjamin),          | Paris.    | 6  |
|     | Eyriès,                        | _         | 1  |
|     | BORY DE SAINT-VINCENT,         | _         | 1  |
|     | D'ORBIGNY (Alcide),            | _         | 1  |
|     | D'ORBIGNY (Ch.)                |           | 1  |
|     | DESMAREST,                     | _         | 1  |
|     | Bois-Duval,                    | A         | 1  |
|     | DESBARROLLES (A.),             | _         | 1  |
|     | THOMAS,                        | Rouen.    | 1  |
|     | LA BIBLIOTHÈQUE                | de Caen.  | 1  |

#### Errata.

```
Page 22, ligne 24, lises: Saô-Pedro.
       33, — 17, lisez : des Brioschi.
                48, lises: les acides, les fruits juteux etc.
                 5, lises : par une bizarre disposition de nuages.
      id.
                24, lises : l'aridité disparaît.
      73.
                 4. lisez : arroyo de Solis.
                17, lises : ou des nuages de poussière salissent tout
      85.
             dans l'intérieur des maisons, on des cloaques affectent
             l'odorat.
           - 23, lises : est évaluée à 15,000 ames.
      87,
            - 26. lises : Tacuarembo.
               6, lises : si je dois en juger.
      96,
      97,
                13, lises : ainsi que les vents de nord et de nord-
     101,
                 4, lisez : San-Carlos.
           - 43, lisez : quelques ranchos.
     112,
                 6, lises : bourg de Mercedes.
     id.,
                18, lisez : elle évacua le pays.
     125,
                19, lises : el practico.
                4, lises : el Fuerté, el Cabildo.
     139, .--
           - 27, lisez : guerra de recursos.
    142.
                2, lises : et du paso de Burgos.
     153,
           - 21, lises : M. Cadmio Ferraris.
    161.
               27, lises: en gros et en détail.
    235,
    243,
               43, lisez: Montévideo.
    267.
              12, lisez : Quinoa et de yuyo colorado.
    269,
               24, lisez: faire le tassao.
     id.,
           - 25, lisez : langue quichua.
     id.,
           - 26, lises : corrompu de Chharqui.
               25, lisez : Bermejo.
    273.
               20, lises : à dix lieues de las Higuéritas.
    302,
    305,
                 5. lises : jusqu'à l'Arénal.
               25, lisez : et l'alcaldia.
    314,
    317,
                4, lisez: Paysandu est le chef-lieu d'un des neuf
            départemens.
          - 18, lisez : sur l'épaule gauche.
    323.
```

24, lises : d'animaux antédiluviens. 24, lises: de la classe des squamifères. 333. 334, 6, lises : Le Yataï est etc. id., 9, lises : Le Carondaï. id., 29, lises : formé par contraction. 337, 45, lises : El Tigre (le Jaguar.) **33**9, 27, lises : le jacana commun. 346, 1, lises : islas del herrero 1. id., 15, lisez : (casmarynchos nudicollis). 349. 17, lises : les gallinaces. 350. 3, lises : des gallinacés. 15, lises: En sortant de chez lui nous vimes etc. 362, 375. 24. lisez : J. 382, 28, lises: genre tatou. 387, 25, lisez: (Crotophagus-major). **388**. 11, lisez : clairière escarpée. - 406, - 24, lises : des géoles, rognons cristallins etc. - 19, lisez : sur une colline - 414, 445, 6, lises: Quant aux jeunes mâles de moins de deux ans, ils variaient en couleur depuis le brun jusqu'au marron-roux. 1, lises : d'eau cristalline. 447, 23, lises : Butucarahy. 442,

2, lises : ce qui fait produire etc.

13, lises : la partie ouest et sud-ouest.

2, lises: les lieux où il peut vendre.

461.

544,

Y;

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

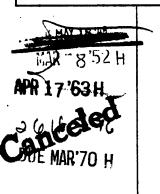



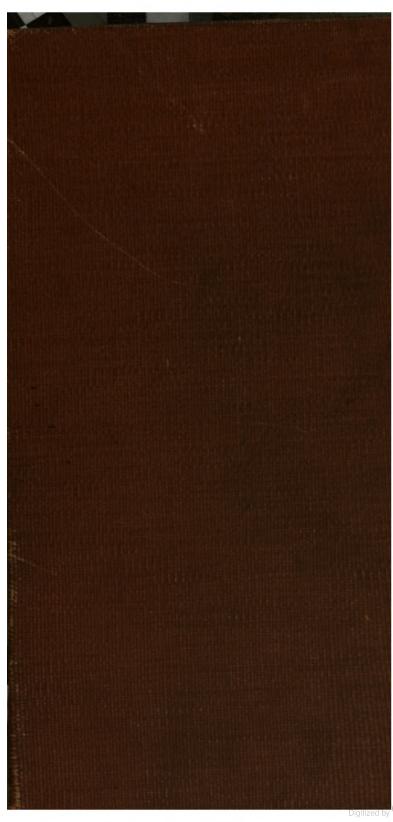

Digitized by Google